

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

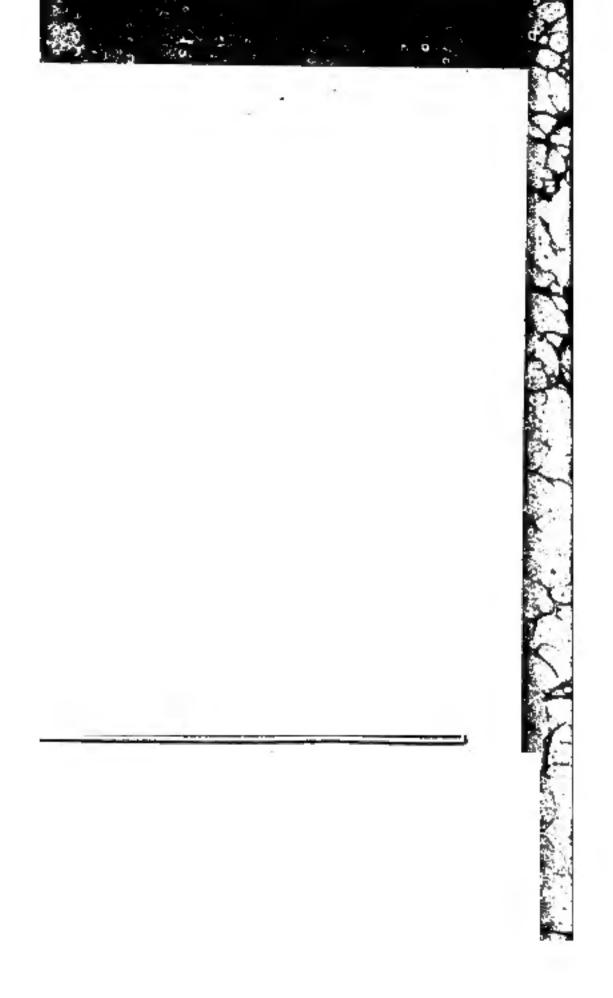

CHIGAN

WBRARIE .

# PAROLES D'UN CROYANT.

IMPRIMERIE DE MADAME PORTHMANN, Rue du Hasard-Richelieu, 8. Lamennais, Hugues Félicité Robert de.

# PAROLES

# D'UN CROYANT

1833.

PAR F. LAMENNAIS.



PARIS,
PAGNERRE, EDITEUR,
RUE DE SEINE, 14 bis.

1828

848 L23 pa

# AU PEUPLE.

Ce livre a été fait principalement pour vous; c'est à vous que je l'affre. Puisse-t-il, au milieu de tant de municipalement qui sont votre partage, de tant de douleurs qui vous affaissent sans presque aucun repes, vous animer et vous consoler un pou!

Vous qui perter le poids de jour, je voudrois qu'il pât être à voire panvae âme fatiguée ce qu'est, sur le midi, au coin d'un champ, l'ombre d'un arbre, si chétif qu'il soit, à telui qui a travaillé tout le matin soutles ardents rayons du soleil.

Vous vivez en des temps manvais, mais ces temps passendat.

Après les rigueurs de l'hiver, la Providence ramène une saison moins rude, et le petit oiseau bénit dans ses chants la main bienfaisante qui lui a rendu et la chaleur et l'abondance, et sa compagne et son doux nid.

Espérez et aimez. L'espérance adoucit tout, et l'amour rend tout facile.

Il y a en ce moment des hommes qui souffrent beaucoup parce qu'ils vous ont aimé beaucoup. Moi, leur frère, j'ai écrit le récit de ce qu'ils ont fait pour vous et de ce qu'on a fait contre eux à cause de cela; et, lorsque la violence se sera usée d'ellemême, je le publierai, et vous le lirez avec des pleurs alors moins amers, et vous aimerez aussi ces hommes qui vous ont tant aimé.

A présent, si je vous parlois de leur

amour et de leurs souffrances, on me jetteroit avec eux dans les cachots.

J'y descendrois avec une grande joie, si votre misère en pouvoit être un peu allégée; mais vous n'en retireriez aucun soulagement, et c'est pourquoi il faut attendre et prier Dieu qu'il abrége l'éprenve.

Maintenant ce sont les hommes qui jugent et qui frappent : bientôt ce sera lui qui jugera. Heureux qui verra sa justice!

Je suis vieux : écoutez les paroles d'un vieillard.

La terre est triste et desséchée, mais elle reverdira. L'haleine du méchant ne passera pas éternellement sur elle comme un sousse qui brûle.

Ce qui se fait, la Providence veut que cela se fasse pour votre instruction, asin que vous appreniez à être hons et justes mand votre heure viendra,

Lorsque ceux qui adment de la puissance munut passé devant vous comme la donc des ruisseaux en un jour d'orage, alors vous comprendrez que le hien asul est durable, et vous craindrez de souiller l'air que le vent du ciel auma parolié.

Préparez ves lanes pour ce temps, ear il n'est pas lein, il approche.

Le Christ, mis en croix pour vous, a premis de vous délivrer.

Croyez en sa promesse, et, pour en dater l'accomplissement, réformez se qui en vous à besoin de réforme, exerces-vous à toutes les vertus, et aimez-vous les uns les autres comme le Sauveur de la race humaine vous à aimés, jusqu'à la mort.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Gloire à Dieu dans les hauteurs dus cieux, et paix sur la terre sux hommes de bonne volonté.

Que celui qui a des oreilles entende; que celui qui a des yeux les ouvre et regarde, car les temps apprechent:

Le Père a engendré son Pils, su par role, son Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi neus; il est venu dans le mende, et le mende ne l'a point connu.

Le Fils a promis d'envoyer l'Esprit consolateur, l'Esprit qui procède du Père et de lui, et qui est leur amour mutuel; il viendra et renouvellera la face de la terre, et ce sera comme une seconde création.

Il'y a dix-huit siècles, le Verbe répandit la semence divine, et l'Esprit saint la féconda. Les hommes l'ont vue fleurir, ils ont goûté de ses fruits, des fruits de l'arbre de vie replanté dans leur pauvre demeure.

Je vous le dis, ce fut parmi eux une grande joie quand ils virent paroître la lumière, et se sentirent tout pénétrés d'un feu céleste.

A présent la terre est redevenue ténébreuse et froide.

Nos pères ont vu le soleil décliner. Quand il descendit sous l'horizon, toute la race humaine tressaillit. Puis il y eut, dans cette nuit, je ne sais quoi qui n'a pas de nom. Enfants de la nuit, le Couchant est noir, mais l'Orient commence à blanchir.

## II.

Prêtez l'oreille, et dites-moi d'où vient ce bruit confus, vague, étrange, que l'on entend de tous côtés.

Posez la main sur la terre, et ditesmoi pourquoi elle a tressailli.

Quelque chose que nous né savons pas se remue dans le monde: il y a là un travail de Dieu.

Est-ce que chacun n'est pas dans l'attente? Est-ce qu'il y a un cœur qui ne batte pas?

Fils de l'homme, monte sur les hauteurs, et annonce ce que tu vois.

Je vois à l'horizon un nuage livide, et autour une lueur rouge comme le restet d'un incendie.

Fils de l'homme, que vois-tu encore?

Je vois la mer soulever ses flots, et les montagnes agiter leurs cimes.

Je vois les fleuves changer leur cours, les collines chanceler, et en tombant combler les vallées.

Tout s'ébranle, tout se ment, tout prend un nouvel aspect.

Fils de l'homme, que vois tu encore?

La vois des tourbillons de poussière dans le lointain, et ils vont en tout sons, et se chaquent, et se malent et se confondent. Ils passent sur les cités, et, quand ils ont passé, on ne voit plus que la plains.

Je vois les peuples sa lever en tumulte et les rois palir sous leur diadème. La guerre est entre eux, une guerre à mort.

Je vois un trôme, deux trômes brisés, et les peuples en dispersent les débuis sur la terre.

Je vois un peuple combettre comme

l'ambange Michel: combattait : adutte Setap. Ses-acreps sont temibles:, mais il: est m., et. 2022 commi est. convert. d'ime épisse: armanet.

O Dion! il tambe; il est frappé à mort. Nom, il n'est que blessé. Marie, la Vierge-Mère, l'enveloppe de son manten, lui courit, et l'impaste pour un pen de temps hom du combat.

Je vois un autre pouple latter sons relathe, et puiser de mouvelle en moment des fouces neuvelles dans cutte latte. Co peuple a le signo du Christans le cœur.

Je vois un troisième pemple sur lequel six reis ent mie le pied, et toutes les fois qu'il foit un menvement, six poignands s'enfecteut dans sa garge.

Je vois enz. un vaste: édifiec., à une grande hauteur dans les airs., une eroix que je distingue à peine, parce qu'elle est courerte d'un voile mir. Fils de l'homme, que vois-tu encore?

Je vois l'Orient qui se trouble en luimême. Il regarde ses antiques palais crouler, ses vieux temples tomber en poudre, et il lève les yeux comme pour chercher d'autres grandeurs et un autre Dieu.

Je vois vers l'Occident une femme à l'œil fier, au front serein; elle trace d'une main ferme un léger sillon, et partout où le soc passe, je vois se lever des générations humaines qui l'invoquent dans leurs prières et la bénissent dans leurs chants.

Je vois au Septentrion des hommes qui n'ont plus qu'un reste de chaleur concentrée dans leur tête, et qui l'enivre; mais le Christ les touche de sa croix, et le cœur recommence à battre.

Je vois au Midi des races affaissées sous je ne sais quelle malédiction: un joug pesant les accable, elles marchent courbées; mais le Christ les touche de sa croix, et elles se redressent.

Fils de l'homme, que vois-tu encore? Il ne répond point : crions de nouveau.

Fils de l'homme, que vois-tu?

Je vois Satan qui foit, et le Christ entoure de ses anges, qui vient pour régner.

### HL

Et je fus transperté en esprit dans les temps anciens, et la terre était belle, et riche, et Moende; et sus habitants vivoient heureux, parce qu'ils vivoient en frères.

Et je vis le Serpent qui se glissoit au milieu d'eux: il fixa sur plusieurs son regard puissant, et leur âme se troubla, et ils s'approchèrent, et le Serpent leur parla à l'oreille.

Et après avoir écouté la parole du Serpent, ils se levèrent et dirent : Nous sommes rois.

Et le soleil pâlit, et la terre prit une teinte funèbre, comme celle du linceul qui enveloppe les morts.

Et l'on entendit un sourd murmure,

une longue plainte, et chtonn tramble dans son come.

Du vérité, je veus de dis, ce fat comme au jeur en l'abtae mempit ses digues, et où déborda le déinge des grandes eaux.

La Peursica alla de calamenta caltune, car:il n'y avait point encure de pulais, et alle dit à dans yn des choses secrètes qui le firent frimquese.

Et ceux qui avoient dit: Nous sommes neis, quirent un glaive, et suivirent la Prar de cabane en cabane.

Et il se passa là des mystères étrusges; il y sut des chaines, des pleurs et du seng.

Les hommes effrayés s'éculèrent: Le meurire a repara dans le monde. Et ce fut tout, parce que la peur avoit transi leur dans, et été le mouvement à leurs bras.

Et ils se laissèsent charger de fers,

ceux qui avoient dit: Nous sommes rois, creusèrent comme une grande caverne, et ils y enfermèrent toute la race humainc, ainsi qu'on enferme des animaux dans une étable.

Et la tempéte chassoit les nuages, et le tonnerre grondoit, et j'entendis une voix qui disoit : Le Serpent a vaincu une seconde fois, mais pas pour toujours.

Après cela, je n'entendis plus que des voix confuses, des rires, des sanglots, des blasphèmes.

Et je compris qu'il devoit y avoir un règne de Satan avant le règne de Dieu. Et je pleurai, et j'espérai.

Et la vision que je vis étoit vraie, car le règne de Satan s'est accompli, et le règne de Dieu s'accomplira aussi; et ceux qui ont dit: Nous sommes rois, seront à leur tour renfermés dans la ca-

# D'UN CROYANT.

verne avec le Serpent, et la race humaine en sortira; et ce sera pour elle comme me autre naissance, comme le passage de la mort à la vie. Ainsi soit-il.

### IV.

Vous êtes fils d'un même père, et la même mère vous a allaités; pourquoi donc ne vous aimez-vous pas les uns les autres comme des frères? et pourquoi vous traitez-vous bien plutôt en ennemis?

Celui qui n'aime pas son frère est maudit sept fois, et celui qui se fait l'ennemi de son frère est maudit septante fois sept fois.

C'est pourquoi les rois et les princes, et tous ceux que le monde appelle grands ont été maudits : ils n'ont point aimé leurs frères et ils les ont traités en ennemis.

Aimez-vous les uns les autres, et vous

ne craindrez ni les grands, ni les princes, ni les rois.

Hs ne sont forts contre vous que parce que vous n'êtes point unis, que parce que vous ne vous aimez point comme des frères les uns les autres.

Ne dites point: Celui-là est d'un peuple, et moi je suis d'un autre peuple. Car tous les peuples ont eu sur la terre le même père, qui est Adam, et ont dans le ciel le même père, qui est Dieu.

Si l'on frappe un membre, tout le corps souffre. Vous étes tous un même corps : on ne peut opprimer l'un de vous, que tous ne soient opprimes.

Si un loup se jette sur un troupeau, il ne le dévore pas tout entier sur-le-champ: il saisit un mouton et le mange. Puis, sa faim étant revenue, il en saisit un autre et le mange, et ainsi jusqu'au dernier, car sa faim revient toujours.

Ne soyez raz commo les moutons, qui,

longue le long acqueré l'un d'ent, s'efficient un moment et puis se remettent à gaitres. Car, pensont ils, pant-être se contentent-t-il d'une première en d'une seconde paries et qu'est-es quiéter de ceux qu'il dévous? Qu'est-es que cele me fait, à moi? il ne me restera que cele me fait, à moi? il ne me restera que plus d'harbes

En vérité, je vous le dis : Ceux qui pensent ainsi en eux-mêmes sont marqués pout être la péture de la bête qui vit du chair et de sang.

T.

Quand veus vopez un homme canduit en prison ou au supplice, ne veus pressur pas de dire : Cellui-là cet un homme méchant, qui a commis un crime comme les hommes :

Car peut-être est-ce un homme de bien, qui a voulu servir les hommes, et qui en est puni par leurs oppresseurs.

Quand vous voyez un peuple chargé de fers et livré au bourreau, ne vous pressez pas de dire: Ce peuple est un peuple violent, qui vouloit troubler la paix de la terre:

Car peut-être est-ce un peuple martyr, qui meurt pour le salut du genre humain.

Il y a dix-huit siècles, dans une ville

d'Orient, les pontifes et les rois de ce temps-là clouèrent sur une croix, après l'avoir battu de verges, un séditieux, un blasphémateur, comme ils l'appeloient.

Le jour desa mort, il y eut une grande terreur dans l'enfer, et une grande joie dans le ciel:

Car le sang du Juste avoit sauvé le monde.

## VI.

Pourquoi les animaux trouvent-ils leur nourriture, chacun suivant son espèce? C'est que nul parmi eux ne dérobecelle d'autrui, et que chacun se contente de ce qui suffit à ses besoins.

Si, dans la ruche, une abeille disoit: Tout le miel qui est ici est à moi, et que là-dessus elle se mit à disposer comme elle l'entendroit des fruits du travail commun, que deviendroient les autres abeilles?

La terre est comme une grande ruche, et les hommes sont comme des abeilles.

Chaque abeille a droit à la portion dé miel nécessaire à sa subsistance, et si, parmi les hommes, il en est qui manquent de ce nécessaire, c'est que la justice et la charité ont disparu d'au milieu d'eux.

La justice, c'est la vie; et la charité, c'est encore la vie, et une plus douce et une plus abondante vie.

Il s'est rencontré de faux prophètes qui ent persuadé à quelques hommes que tous les autres étaient nés pour eux; et ce que coux ei ont eru, les autres l'out orn aussi sur la passele des faux prophètes.

Lorsque cette parole de monsonge prévalut, les anges pleurèrent dens le ciel, oar ils prévirent que benucoup de violences, et beaucoup de crimes, et beaucoup de manx alleient déborder sur la terre.

Les hommes, égaux entre eux, sont més pour Dieu seul, et quiconque dit une chose contraire dit un blombème.

Que colmi qui veut stat le plus grand

parmi vous soit votre serviteur; et que estai qui veut être le premier parmi veus seit le serviteur de tous.

La lei de Dieu est une lei fiemeur, et l'amour me s'élève point au-llessus des autres, mais il ne sauville aux autres.

sais pas comme les autres hommes, mais les autres hommes m'ont été don-més pour que je leur commande, et que je dispose d'eux et de ce qui est à eux à ma fantaisie : celui-là est fils de Satan.

Et Satan est le roi de ce monde, car il est le roi de tous ceux qui pensent et agissent ainsi; et ceux qui pensent et agissent ainsi se sont rendus, par ses conseils, les mattres du monde.

Mais leur empire n'aura qu'un temps, et nous touchons à la fin de ce temps.

Un grand combat sera livré, et l'ange de la justice et l'ange de l'amour combattront avec ceux qui se seront armés pour rétablir parmi les hommes le règne de la justice et le règne de l'amour.

Et beaucoup mourront dans ce combat, et leur nom restera sur la terre comme un rayon de la gloire de Dieu-

C'est pourquoi, vous qui souffrez, prenez courage, fortifiez votre cœur: car demain sera le jour de l'épreuve, le jour où chacun devra donner avec joie sa vie pour ses frères; et celui qui suivra sera le jour de la délivrance.

## VII.

Lorsqu'un arbre est seul, il est battu des vents et dépouillé de ses feuilles; et ses branches, au lieu de s'élever, s'abaissent comme si elles cherchoient la terre.

Lorsqu'une plante est seule, ne trouvant point d'abri contre l'ardeur du soleil, elle languit et se dessèche, et meurt.

Lorsque l'homme est seul, le vent de la puissance le courbe vers la terre, et l'ardeur de la convoitise des grands de ce monde absorbe la séve qui le nourrit.

Ne soyez donc point comme la plante et comme l'arbre qui sont seuls: mais unissez-vous les uns aux autres, et appuyez-vous, et abritez-vous mutuellement.

Tandis que vous serez désunis, et que chacun ne songera qu'à soi, vous n'avez rien à espérer que souffrance, et malheur, et oppression.

Qu'y a t-il de plus faible que le pussereau, et de plus désarmé que l'hirendelle? Cependant, quand parott l'oiseux de proie, les hirendelles at des pussereaux parviennent à le chasser, en me rassemblant autour de lui, et le poursuivant tous ensemble.

Prenez exemple sur le passereau et sur l'hirondelle.

Gelui qui se sépare de sus frères, la crainte le suit quand il marche, s'assidd près de lui quand il repute, et se le quitte pas même durant son sommeil.

Donc, si l'on vous demande : Gunbien étes-vous ? répondez : Nous sommes un, car nos frères, c'est nous, at nous, c'est nes frères.

Dieu n'a fait ni petits ni grands,

mattres mi esclaves , mi vois ni eujets : il a fuit tous les hommes égeux.

Mais, centre les hemmes, quelquesuns ont plus de forse su de corps, en d'esprit, ou de volonté, et ce sont couxlà qui cherchent à s'assujettir les autres, lorsque l'orgueil ou la convoitise étouffe en eux l'amour de leurs frères.

Et Dieu savoit qu'il en seroit ainsi, et c'est pourquoi il a commandé aux hommes de s'aimer, afin qu'ils fussent unis, et que les foibles ne tombassent point sous l'oppression des forts.

Car celui qui est plus fort qu'un seul, sera moins fort que deux, et celui qui est plus fort que deux sera moins fort que quatre; et ainsi les foibles me craindront rien, lorsque, s'aimant les ment.

Un homme voyagenit dans la mentague, et il arriva en un lieu en un gres rocher, ayant roulé sur le chemin, le remplissoit tout entier, et hors du chemin il n'y avoit point d'autre issue, ni à gauche, ni à droite.

Or, cet homme, voyant qu'il ne pouvoit continuer son voyage à cause du rocher, essaya de le mouvoir pour se faire un passage, et il se fatigua beaucoup à ce travail, et tous ses efforts furent vains.

Ce que voyant, il s'assit plein de tristesse et dit: Que sera-ce de moi lorsque la nuit viendra et me surprendra dans cette solitude, sans nourriture, sans abri, sans aucune défense, à l'heure où les bêtes féroces sortent pour chercher leur proie?

Et comme il étoit absorbé dans cette pensée, un autre voyageur survint, et celui-ci, ayant lait ce qu'avoit fait le premier et s'étant trouvé aussi impuissant à remuer le rocher, s'assit en silence et baissa la tête.

Et après celui-ci, il en vint plusieurs autres, et aucun ne put mouvoir le ro-cher, et leur crainte à tous étoit grande.

Enfin l'un d'eux dit aux autres : Mes frères, prions notre Père qui est dans les cieux : peut-être qu'il aura pitié de nous dans cette détresse.

Et cette parole fut écoutée, et ils prièrent de cœur le Père qui est dans les cieux.

Et quand ils eurent prié, celui qui avoit dit: Prions, dit encore: Mes frères, ce qu'aucun de nous n'a pu faire seul, qui sait si nous ne le ferons pas tous ensemble?

Et ils se levèrent, et tous ensemble ils poussèrent le rocher, et le rocher céda, et ils poursuivirent leur route en paix.

Le voyageur c'est l'homme, le voyage

c'est la vie, le rocher ce sout les misères qu'il rencontre à chaque pes sur sa route.

Aucuz homme ne sameit soulever seul ce recher; mais Dien. en a mounté le poide de manière qu'il n'arutte jamais ceux qui voyagent enegable.

## VIII.

Au commandement le travail nétoit pur mécessaire à l'homme pour vivre : la tirme fourniment : d'elle-même à tous-ses hétoins.

Mais l'homme fit le mai ; et comme il s'était réselté: contre Elieu , la terre se révolta contre lui.

Il bui arrive ce qui arrive à l'enfant qui se révelte contre son père; le père lui retire son amour, et il l'abandonne à bui-même; et les serviteurs de la mai-son refusent de le servir, et il s'en ve cherchant que et là surpanne vie, et man-sent le pain qu'il a gagné à la sueur de senvirage:

Depuis lors donc, Dieu a condamné tous les hemmes au travail, et tous ont

leur labeur, soit du corps, soit de l'esprit; et ceux qui disent: Je ne travaillerai point, sont les plus misérables.

Car comme les vers dévorent un cadavre, les vices les dévorent, et si ce ne sont les vices, c'est l'ennui.

travaillat, il cacha un trésor dans le travail, parce qu'il est père, et que l'amour d'un père ne meurt point.

Et celui qui fait un bon usage de ce trésor, et qui ne le dissipe point en insensé, il vient pour lui un temps de repos, et alors il est comme les hommes étoient au commencement.

Et Dieu leur donna encore ce précepte: Aidez-vous les uns les autres, car il y en a parmi vous de plus forts et de plus foibles, d'infirmes et de bien portants; et cependant tous doivent vivre.

Et si vous faites ainsi, tous vivront;

parce spie je récompendent la pité que vous aurez eue pour vos frèses, et je rendusi votre summ fécende.

Et ce que Dieu a promis s'est vérifié terjants, et jamais en n'a va celui qui aide ses focres numquer de pain.

Or, il y eut autrefais un homme méchant et mandit du ciel. Et cet homme était fant, et il lanissuit le travail; de sorte qu'il se dit: Comment ferni-je? Si je ne travaille point, je meureni, et le travail m'est insupportable.

Alors il lui cutra une pansée de l'enfer dans le comm. Els en alla de nuit, et saisit quelques une de ses frères pendant qu'ils document, et les charges de chatacs.

Car, dissitël, je les fornerai, avec les verges et le feuet, à travailler pour moi, et je mangerai le fruit de leur travail.

Et il sit ce qu'il avoit pensé, et d'autres, voyant cela, en sirent autant, et il n'y eut plus de frères, il y eut des maitres et des esclaves.

Ce jour fut un jour de deuil sur toute la terre.

Long-temps après il y eut un autre homme plus méchant que le premier et plus maudit du ciel.

Voyant que les hommes s'étoient partout multipliés, et que leur multitude étoit innombrable, il se dit:

Je pourrois bien peut-être en enchainer quelques-ûns et les forcer à travailler pour moi; mais il les faudroit nourrir,
et cela diminueroit mon gain. Faisons
mieux; qu'ils travaillent pour rien! Ils
mourront, à la vérité; mais comme leur
nombre est grand, j'amasserai des richesses avant qu'ils aient diminue beaucoup, et il en restera toujours assez.

Or toute cette multitude vivoit de ce qu'elle recevoit en échange de son travail. Ayant donc parlé de la sorte, il s'adressa en particulier à quelques-uns, et il leur dit: Vous travaillez pendant six heures, et l'on vous donne une pièce de monnoie pour votre travail:

Travaillez pendant douze heures, et vous gagnerez deux pièces de monnoie, et vous vivrez bien mieux, vous, vos femmes et vos enfants.

Et ils le crurent.

Il leur dit ensuite: Vous ne travaillez que la moitié des jours de l'année: travaillez tous les jours de l'année, et votre gain sera double.

. Et ils le crurent encore.

Or, il arriva de là que la quantité de travail étant devenue plus grande de moitié, sans que le besoin de travail fût plus grand, la moitié de ceux qui vivoient auparavant de leur labeur ne trouvèrent plus personne qui les employât.

Alors l'homme méchant, qu'ils avoient cru, leur dit: Je vous donnerai du travail à tous, à la condition que vous travaillerez le même temps, et que je ne vous paierai que la moitié de ce que je vous payois: car je veux bien vous rendre service, mais je ne veux pas me ruiner.

Et comme ils avoient faim, eux, leurs femmes et leurs enfants, ils acceptèrent la proposition de l'homme méchant, et ils le bénirent : car, disoient - ils, il nous donne la vie.

Et, continuent de les tramper de la même manière, l'hamme méchant angmenta toujours plus leur travail, et diminua toujours plus leur salaire.

Et ils mouroient faute du nécessaire, et d'autres s'empressoient de les remplacer, car l'indigence étoit devenue si profonde dans ce pays, que les familles entières se vendoient pour un morceau de pain.

Et l'homme méchant, qui avoit monti à ses frères, amassa plus de richesses que l'homme méchant qui les avoit enchainés.

Le nom de cului-ci est Tyran; l'autre n'a de nom qu'en enser. IX.

Vous êtes dans ce monde comme des étrangers.

Allez au Nord et au Midi, à l'Orient et à l'Occident, en quelque endroit que vous vous arrêtiez, vous trouverez un homme qui vous en chassera, en disant : Ce champ est à moi.

Et après avoir parcouru tous les pays, vous reviendrez, sachant qu'il e'y a nulle part un pauvre petit coin de terre où votre femme en travail puisse enfanter son premier-né, où vous puissiez reposer après votre labeur, où, arrivé au dernier terme, vos enfants puissent enfouir vos os, comme dans un lieur qui soit à vous.

C'est là, certes, une grande, misère. Et pourtant, vous ne devez pas vous trop affliger, car il est écrit de celui qui a sauvé la race humaine :

Le renard a sa tanière, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.

Or, il s'est fait pauvre pour vous apprendre à supporter la pauvreté.

Ce n'est pas que la pauvreté vienne de Dieu, mais elle est une suite de la corruption et des mauvaises convoitises des hommes, et c'est pourquoi il y aura toujours des pauvres.

La pauvreté est fille du péché, dont le germe est en chaque homme, et de la servitude, dont le germe est en chaque société.

Il y aura toujours des pauvres, parce que l'homme ne détruira jamais le péché en soi.

Il y aura toujours moins de pauvres, parce que peu à peu la servitude disparoîtra de la société. Voulez-veus travailles à détraire le péché, pauvreté, travailles à détraire le péché, en vous premièrement, puis dans les autres, et la servitude dans le société.

Ce n'est pas en present ce qui est à autrai qu'on peut détraire la paurenté; car comment, en faisant des pauves, diminuerois on le nombre des pauvres?

Chastin a droit de conserver ce qu'il a, sans quei personne ne pesséderoit rien.

Mais chacun a droit d'acquerir par son travais ce qu'il n'a pas, sans quoi la pauventé seroit éternelle.

Affranchissez douc votre travail, affranchissez vos bras, et la puriveté ne sera plus purmi les hommes qu'une exception permise de Dieu, pour leur reppeler l'infirmité de leur nature et le secures mutuel et l'amour qu'ils se doivent les uns aux autres.

### X.

Lorsque toute la terre gémissoit dans l'attente de la délivrance, une voix s'éleva de la Judée, la voix de Celui qui venoit souffrir et mourir pour ses frères, et que quelques-uns appeloient par dédain le Fils du charpentier.

Le Fils donc du charpentier, pauvre et délaissé en ce monde, disoit :

« Venez à moi, vous tous qui haletez » sous le poids du travail, et je vous » ranimerai. »

Et dépuis es vemps là jusqu'à ce jour, pas un de seux qui ont cre en lui n'est demeuré sans soulaguesent dans so misère.

Pour guérir les maux qui affligent les hommes, il préchoit à tous la justice qui est le commencement de la charité, et la charité qui est la consommation de la justice.

Or, la justice commande de respecter le droit d'autrui, et quelquesois la charité veut que l'on abandonne le sien même, à cause de la paix ou de quelque autre bien.

Que seroit le monde, si le droit cessoit d'y régner, si chacun n'étoit en sûreté de sa personne et ne jouissoit sans crainte de ce qui lui appartient?

Mieux vaudroit vivre au sein des forêts, que dans une société ainsi livrée au brigandage.

Ce que vous prendrez aujourd'hui, un autre vous le prendra demain. Les hommes seront plus misérables que les oiseaux du ciel, à qui les autres oiseaux ne ravissent ni leur pâture, ni leur nid.

Qu'est-ce qu'un pauvre? C'est celui qui n'a point encore de propriété.

Que souhaite-t-il? De cesser d'être pauvre, c'est-à-dire d'acquérir une propriété.

Or, celui qui dérobe, qui pille, que fait-il, sinon abolir autant qu'il est en lui le droit même de propriété?

Piller, voler, c'est donc attaquer le pauvre aussi bien que le riche; c'est renverser le fondement de toute société parmi les hommes.

Quiconque ne possède rien, ne peut arriver à posséder que parce que d'autres possèdent déjà; puisque ceux-là seuls peuvent lui donner quelque chose en échange de son travail.

L'ordre est le bien, l'intérêt de tous.

Ne buvez point à la coupe du crime : au fond est l'amère détresse et l'angoisse et la mort.

# X

Et j'avois va les mans qui arrivent sur le terre, le foible oppoimé, le juste mendiant son pain, le méchant élevé aux honneurs et regorgeunt de richesses, l'innocent condamné par des juges fniques, et ses enfants errants sous le soleil.

Et mon ante étoit triste, et l'espérance en sortoit de toutes parts comme d'un vase brisé.

Et Dien menveyn um profond: sommeil.

Et dans mon sommeil, je vis comme une forme lunéneuse, debout près de moi, un Esprit dont le regard doux et perçant pénétroit jusqu'au fond de mas pensées les plus secrètes. Et je tressaillis, non de ordinte ni de joie, mais nomme d'un sentiment qui seroit un mélange inexpeimable de l'una et de l'autre.

Et l'Espeit me dit : Pourquei co-tu triste?

Et je répandis en pleurant : Ch! voyez les mans qui sont sur la terre.

Et la sorme céleste se prit à sourire d'un sourire inessable, et cette parole vint à mon oreille:

Ton œil ne voit rien qu'à travers ce milieu trompeur que les créatures nomment le temps. Le temps n'est que pour toi : il n'y a point de temps pour Dieu.

Et je me taisois, car je ne comprenois pas.

Tout-à-coup l'Esprit: Regarde, dit-il-Et, sans qu'il y cut désormais pour moi mi avant ni sprès, en un même instant, je vis à la fois ce que, dans leur langue infirme et défaillante, les hommes appellent passé, présent, avenir.

Et tout cela n'étoit qu'un, et cependant, pour dire ce que je vis, il faux que je redescende au sein du temps, il faut que je parle la langue infirme et défaillante des hommes.

Et toute la race humaine me paroissoit comme un seul homme.

Et cet homme avoit fait beaucoup de mal, peu de bien, avoit senti beaucoup de douleurs, peu de joies.

Et il étoit là, gisant dans sa misère, sur une terre tantôt glacée, tantôt brû-lante, maigre, affamé, souffrant, affaissé d'une langueur entremélée de convulsions, accablé de chaînes forgées dans la demeure des démons.

Sa main droite en avoit chargé sa main gauche, et la gauche en avoit chargé la droite, et au milieu de ses reves mauvais il s'étoit tellement roulé dans ses fers, que tout son corps en étoit serrert et serré.

Car dès qu'ils le touchoient seulement, ils se colloient à sa peau comme du plomb bouillant, ils entroient dans la chair et n'en sortojent plus.

Et c'étoit là l'homme, je le reconnus.

Et voilà, un rayon de lumière partoit de l'Orient, et un rayon d'amour du Midi, et un rayon de force du Septentrion.

Et ces trois rayons s'unirent sur le cœur de cet homme.

Et quand partit le rayon de lumière, une voix dit : Fils de Dieu, frère du Christ, sache ce que tu dois savoir.

Et quand partit le rayon d'amour, une voix dit: Fils de Dieu, frère du Christ, aime qui tu dois aimer.

Et quand partit le rayon de force, une voix dit : Fils de Dieu, frère du Christ, fais ce qui doit être fait. unis, les trois voix s'unirent aussi, et il e'en ferma une scule voix, qui dit:

Fils de Dieu, frère du Christ, seus. Dieu et ne sers que lui seul.

Et alors es qui jumple-là ne m'avoit samblé qu'un homme, m'apparut comme une maltitude de paugles et de matiens.

Et mon premier regard ne m'avait pas trompé, et le second ne me trompoit pas non plus.

Et ces peuples et ces nations, se néveillant sur leur lit d'anguisse, communcèrent à se dire :

D'où viennent nes souffrances et metre languaur, et la faim et la soif qui nous tourmentent, et las chaines qui nous neurhent vers la toure et entreut dans notre chair?

Et sour intelligence s'ouvrit, et ils comprirent que les fils de Dieu, les frères du Christ, n'avaient pas été condamnés par leur père à l'esclavage, et que cet esclavage étoit la source de tous leurs maux.

Chacun donc essaya de rompre ses fers, mais nul n'y pervint.

Et ils se regardèrent les uns les autres avec une grande pitié, et, l'amour agissant en eux, ils se dirent : Nous avons tous la même pensée, pourquoi n'aurions-nous pas tous le même cœur? Ne sommes-nous pas tous les fils du même Dieu et les frères du même Christ? Sauvous-nous, ou mourons ensemble.

Et ayant dit cela, ils sentirent en eux me force divine, et j'entendis leurs chaînes craquer, et ils combattirent six jours contre ceux qui les avoient enchaînés, et le sixième jour ils furent vainqueurs, et le septième fut un jour de repos.

Et la terre, qui étoit sèche, reverdit, et tous purent manger de ses fruits, et oder et venir sams que personne leur dit : Où aliez-vous? en ne passe point ici.

Et les petits enfants cueilloient des flaurs, et les apportaient à leur mère, qui doucement seur sourioit.

Et il n'y avoit ni pauvres ni riches, mais tous avoient en abundance les choses nécessaires à leurs besoins, parce que teus s'aimoient et s'aidoient en frères:

Et une voix, comme le voix d'un auge, retentit dans les cieux: Gloire à Diess, qui a donné l'intelligence, l'amour, la force à ses enfants! Gloire au Christ, qui a rendu à ses frères la liberté!

#### XII.

Lorsqu'un de veus souffre une injusties, lersque, dans sa route à travers le monde, l'oppresseur le renveuse, causet le pied sur lui; s'il se plaint, nul me l'entend.

Le cri du peuvre monte jusqu'à Dicu, mais il n'arrive pas à l'oscille de l'homme.

Lt je me suin demandé: D'où vient ce mal? Est-ce que celui qui a créé le parure comme le righe, le faible comme le puissant, auvait vaulu ôter aux uns toute crainte dans leurs iniquités, aux autres toute capérance: dans leur misère?

Et j'ai vu que c'était là une pensée horrible, un blasphème centre Dieu.

Parce que chaeras de vous n'aime que

parce qu'il se sépare de ses frères, parce qu'il est seul et veut être seul, sa plainte n'est point entendue.

Au printemps, lorsque tout se ranime, il sort de l'herbe un bruit qui s'élève comme un long murmure.

Ce bruit, formé de tant de bruits qu'on ne les pourroit compter, est la voix d'un nombre innombrable de pauvres petites créatures imperceptibles.

Seule, aucune d'elles ne seroit entendue : toutes ensemble, elles se font entendre.

Vous êtes aussi cachés sous l'herbe, pourquoi n'en sort-il aucune voix?

Quand on veut passer une rivière rapide, on se forme en une longue file sur deux rangs, et, rapprochés de la sorte, ceux qui n'auroient pu, isolés des autres, résister à la force des eaux, la surmontent sans peine.

Faites ainsi, et vous romprez le cours

de l'iniquité, qui vous emporte lorsque vous étes seuls, et vous jette brisés sur la rive.

Que vos résolutions soient lentes, mais fermes. Ne vous laissez aller ni à un premier, ni à un second mouvement.

Mais si l'on a commis contre vous quelque injustice, commencez par bannir tout sentiment de haine de votre cœur, et puis, levant les mains et les yeux en haut, dites à votre Père, qui est dans les cieux :

O Père, vous êtes le protecteur de l'innocent et de l'opprimé; car c'est votre amour qui a créé le monde, et c'est votre justice qui le gouverne.

Vous voulez qu'elle règne sur la terre, et le méchant y oppose sa volonté mauvaise.

C'est pourquoi nous avons résolu de combattre le méchant.

O Père! donner le conseil à notre espoit, et la force à nos bras!

Quand vous aurez ainsi prié da fond de votre ême, combattez et no craignez rien.

Si d'abord la victoire parott s'éleigner de vous, ce n'est qu'une épreuve, elle reviendra : car votre sang sera comme le sang d'Abel égorgé par Caïn, et votre mort comme celle des martyrs.

### XII.

C'étoit dans une mit sombre; un ciel sans astres pesoit sur la teure, comme un nouverole de marbre nair sur un tembers.

Et rien pe troubloit le silence de cette muit, si ce n'est un bruit étrange, comme d'un léger battement d'ailes, que de fois à autre on entendait au dessus des campagnes et des cités;

Et alors les ténèbres s'épaississoient, et chacun soutoit son âme se server, et le frissen courir dans ses voires.

Et dans une salle tendue de noir et éclairée d'une lamps rongestre, sopt hommes vêtus de pourpre, et la tête cointe d'une couranne, étaient annis sur sept sièges de fer. Et au milieu de la salle s'élevoit un trône composé d'ossements, et au pied du trône, en guise d'escabéau, étoit un crucifix renversé; et devant le trône, une table d'ébène, et sur la table, un vase plein de sang rouge et écumeux, et un crâne humain.

Et les sept hommes couronnés paroissoient pensifs et tristes, et, du fond de son orbite creux, leur œil de temps en temps laissoit échapper des étincelles d'un feu livide.

Et l'un d'eux s'étant levé s'approcha du trône en chancelant, et mit le pied sur le crucifix.

En ce moment ses membres tremblèrent, et il sembla près de défaillir. Les autres le regardoient immobiles; ils ne firent pas le moindre mouvement, mais je ne sais quoi passa sur leur front, et un sourire qui n'est pas de l'homme contracta leurs lèvres. Et celui qui avoit semble près de défaillir étendit la main, saisit le vase plein de sang, en versa dans le crâne, et le but.

Et cette boisson parut le fortisser.

Et dressant la tête, ce cri sortit de sa poitrine comme un sourd râlement:

Maudit soit le Christ, qui a ramené ; sur la terre la Liberté!

Et les six autres hommes couronnés se levèrent tous ensemble, et tous ensemble poussèrent le même cri :

Maudit soit le Christ, qui a ramené sur la terre la Liberté!

Après quoi, s'étant rassis sur leurs siéges de fer, le premier dit :

Mes frères, que ferons-nous pour étouffer la Liberté? Car notre règne est fini, si le sien commence. Notre cause est la même : que chacun propose ce qui hui semblera bon:

Voici pour moi le conseil que je

denne. Avant que le Christ vint, qui se teneit debeut devant nous? C'est'sa religion qui nous a perdus : abelisseme la religion du Christ.

Et tous répendiment : Il esturai. Abo-Mesons la religion du Christ.

Et un second s'avança vers le trôme, prit le crâne humain, y versa du sang, le but, et dit ensuite:

Ce n'est pas la religion soulement qu'il faut abolir, mais encore la science et la pensée; car la science veut conneitre ce qu'il n'est pas ben pour nous que l'homme sache, et la pensée est toujours prête à regimber contre la fauxe.

Et tous répondirent : il est vrei. Abelissons la science et la pensée.

Et ayant fait ce qu'avoient fait les deux premiers, un troisième dit:

Lorsque nous sarons replengé les hommes dans l'abrutissement en leur Stant et la religion, et la science, et la pensée, nous aurons mit heurosup, mais il nous restera quelque chose encere à faire.

La brute a des instincts et des sympathies dangereuses. Il faut qu'aucun penple n'entende la voix d'un autre peuple, de peur que si celui-là se plaint et remue, celui-ci ne soit tenté de l'imiter. Qu'aucun bruit du déhors ne pénètre chez nous.

Et tous répondirent : Il est vraf. Qu'aucun bruit du déhors ne pénètre chez nous.

Et un quatrième dit : Nous avons notre intérêt, et les peuples ont aussi leur intérêt opposé au nôtre. S'ils s'unissent pour défendre contre nous cet intérêt, comment leur résisterons-nous?

Divisons pour négner. Créons à chaque province, à chaque ville, à chaque hameau, un intérêt contraire à celui des autres hameaux, des autres villes, des autres provinces.

ŧį

De cette manière tous se haïront, et ils ne songeront pas à s'unir contre nous.

Et tous répondirent : Il est vrai. Divisons pour régner : la concorde nous tueroit.

Et un cinquième, ayant deux fois rempli de sang et vidé deux fois le crane humain, dit :

J'approuve tous ces moyens, ils sont bons, mais insuffisants. Faites des brutes, c'est bien; mais effrayez ces brutes, frappez-les de terreur par une justice inexorable et par des supplices atroces, si vous ne voulez pas tôt ou tard en être dévorés. Le bourreau est le premier ministre d'un bon prince.

Et tous répondirent : Il est vrai. Le bourreau est le premièr ministre d'un bon prince.

## Et un sixieme dit:

Je reconnois l'avantage des supplices prompts, terribles, inévitables. Cependant il y a des ames fortes et des ames désespérées qui bravent les supplices.

Voulez-vous gouverner aisément les hommes, amollissez-les par la volupté. La vertu ne nous vaut rien; elle nourrit la force: épuisons-la plutôt par la corruption.

Et tous répondirent : Il est vrai. Épuisons la force et l'énergie et le courage par la corruption.

Alors, le septième ayant comme les autres bu dans le crâne humain, parla de la sorte, les pieds sur le crucifix:

Plus de Christ; il y a guerre à mort, guerre éternelle entre lui et nous.

Mais comment détacher de lui les peuples? C'est une tentative vaine. Que faire donc? Ecoutez-moi : il faut gagner les prêtres du Christ avue des hiens, des honneurs et de la puissance.

Et ils commanderont su peuple, de la part du Christ, de nous être soumis en tout, quoi que nous fassions, quoi que nous ordonnions;

Et le peuple les croira, et il obéira. par conscience, et notre pouvoir sera plus affermi qu'auparavant.

Et tous répondirent : Il est vrai. Gagnons les prêtres du Christ.

Et tout-à-coup la lampe qui éclairoit la salle s'éteignit, et les sept hommes se séparèrent dans les ténèbres.

Et il fut dit à un juste, qui en ce moment veilleit et prioit devant la croix : sur approche. Adore et ne crains

# VIX.

Et à travers un bouddhard gris et louvel, je vis , comme on voit our la terre, à l'heuse du crépuscule, une plaine nue, déserte et froide.

An milieu s'élevoit un vocher d'ed tomboit goutte à goutte une eau meintitue, et le bruit feible et sourd des gouttes qui tomboient était le seul bruit qu'on entendit.

Et sept centiers, après aveir serpenté dans la plaine, vencient aboutis au rome cher, et près du roches, à l'entrée de charats, était une pietre resusserts de je ne sais quai d'humide et de vert, semblable à la bave d'un reptile.

Et voité, sur l'un des sentiers, j'aperque comme une embre qui lentement se mouvoit; et peu à peu, l'ombre s'approchant, je distinguai, non pas un homme, mais la ressemblance d'un homme.

Et à l'endroit du cœur, cette forme humaine avoit une tache de sang.

Et elle s'assit sur la pierre humide et verte, et ses membres grelottoient, et, la tête penchée, elle se serroit avec ses bras, comme pour retenir un reste de chaleur.

Et par-les six autres sentiers, six autres ombres successivement arrivèrent au pied du rocher.

Et chacune d'elles, grelottant et se serrant avec ses bras, s'assit sur la pierre humide et verte.

Et elles étoient là, silencieuses et courbées sous le poids d'une incompréhensible angoisse.

Et leur silence dura long-temps, je ne sais combien de temps, car jamais le soleil ne se lève sur cette plaine : on n'y connoît ni soir ni matin. Les gouttes d'eau noiratre y mesurent seules, en tombant, une durée monotone, obscure, pesante, éternelle.

Et cela étoit si horrible à voir que, si Dieu ne m'avoit fortissé, je n'aurois pu en soutenir la vue.

Et, après une sorte de frissonnement convulsif, une des ombres, soulevant sa tête, fit entendre un son comme le son rauque et sec du vent qui bruit dans un squelette.

Et le rocher renvoya cette parole à mon oreille:

. Le Christ a vaincu: maudit soit-il!

Et les six autres ombres tressaillirent, et toutes ensemble soulevant la tête, le même blasphème sortit de leur sein :

Le Christ a vaincu: maudit soit-il!

Et aussitôt elles furent saisies d'un tremblement plus fort, le brouillard s'é-

paissit, et, pendant un moment, l'eau maissitre ceisa de couler.

Et les sept embres avoient plié de nouveau sons le poids de leur augoisse secrète, et il y eut un second silence plus long que le premier.

Eusuite ant d'elles, sans se lever de sa pierre, immobile et penchée, dit aux

Il vous est donc advent ainsi qu'à moi. Que nous ont servi tous nos conseils?

Et une autre reprit : La fei et la pensée out brisé les chaines des peuples; la foi et la pensée ont affranchi la terre!

Et une autre dit: Nous voulions diviser les hommes, et noure oppression les auxis contre nous.

Et une autre: Nous avons versé le sang, et ce sang est retombé sur nos tetes.

At one autre : Nous-avous some la cor-

ruption, et elle a germé en nous, et elle a dévoré nos os.

Et une autre: Nous avons cru étouffer la Liberté, et son souffle a desséché notre pouvoir jusqu'en sa racine.

Alors la septième ombre :

Le Christ a vaincu: maudit soit-il!

Et tous d'une scule voix répondirent :

Le Christ a vaincu: maudit soit-il!

Et je vis une mein qui s'avançoit; elle trempa le doigt dans l'ean noirâtre dont les gouttes mesurent en tembant la durée éternelle, en marqua au front les sept ombres, et ce fut pour jamais.

## XV.

Vous n'avez qu'un jour à passer sur la terre; faites en sorte de le passer en paix.

La paix est le fruit de l'amour; car pour vivre en paix, il faut savoir supporter bien des choses.

Nul n'est parfait, tous ont leurs défauts; chaque homme pèse sur les autres, et l'amour seul rend ce poids léger.

Si vous ne pouvez supporter vos frères, comment vos frères vous supporteront-ils?

Il est écrit du fils de Marie: Comme il avoit aimé les siens, qui étoient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Aimez donc vos frères qui sont dans le monde, et aimez-les jusqu'à la fin.

L'amour est infatigable, il ne se lasse jamais. L'amour est inépuisable; il vit et renaît de lui-même, et plus il s'épanche, puis il surabonde.

Qui s'aime plus que son frère n'est pas digne du Christ, mort pour ses frères. Avez vous donné vos biens, donnez encore votre vie, et l'amour vous rendra tout.

Je vous le dis en vérité, celui qui aime, son cœur est un paradis sur la terre. Il a Dieu en soi, car Dieu est amour.

L'homme vicieux n'aime point, il convoite: il a faim et soif de tout; son œil, tel que l'œil du serpent, fascine et attire, mais pour dévorer.

L'amour repose au fond des âmes pures, comme une goutte de rosée dans le calice d'une fleur. Oh! si vous saviez se que c'est qui'aimer!

Vous dites que vous aimez, et beaucoup de vos frères manquent de pain pour soutenir leur vie, de vétements pour couvrir leurs membres nus; d'un tait pour s'abriter, d'une poignée de paille pour dormir dessus, tandis que vous avez toutes choses en abondance.

Vous dites que vous aimez, et il y a, en grand nombre, des malades qui languissent, privés de secours, sur leur pauvre couche, des malheureux qui pleutent sans que personne pleure avec eux, des petits enfants qui s'en vont, tout transis de froid, de porte en porte demander aux riches une miette de leur table, et qui ne l'obtiennent pas.

vous dites que vous ainrez vos frères:
et que feniels-vous done si vous les haïsniez?

Et moi je vous le dis, quiconque, te

pouvant, ne soulage pas sou frère qui souffre, est l'ennemi de son frère; et quiconque, le pouvant, ne nourrit pas son frère qui a faim, est son meur trier.

## XVI.

Il se rencontre des hommes qui n'aiment point Dieu, et qui ne le craignent point : fuyez-les, car il sort d'eux une vapeur de malédiction.

Fuyez l'impie, car son haleine tue; mais ne le haïssez pas, car qui sait si déjà Dieu n'a pas changé son cœur?

L'homme qui, même de bonne soi, dit: Je ne crois point, se trompe souvent. Il y a bien avant dans l'âme, jusqu'au sond, une racine de soi qui ne sèche point.

La parole qui nie Dieu brûle les lèvres sur lesquelles elle passe, et la bouche qui s'ouvre pour blasphémer est un soupirail de l'enfer.

L'impie est seul dans l'univers. Tou-

tes les créatures louent Dieu, tout ce qui sent le bénit, tout ce qui pense l'adore : l'astre du jour et ceux de la nuit le chantent dans leur langue mystérieuse.

Il a écrit au firmament son nom trois fois saint.

Gloire à Dieu dans les hauteurs des cieux!

Il l'a écrit aussi dans le cœur de l'homme, et l'homme bon l'y conserve avec amour; mais d'autres tachent de l'effacer.

Paix sur la terre aux hommes dont la volonté est bonne!

Leur sommeil est doux, et leur mert'est encore plus douce, car ils savent qu'ils retournent vers leur père.

Comme le pauvre laboureur, au déclin du jour, quitte les champs, regagne sa chaumière, et, assis devant la porte, oublie ses fatigues en regardant le ciel: pérance regagne avec joie la maison parternelle, et, assis sur le seuil, oublie her travaux de l'exil dans les visions de l'éternité.

#### XVII.

Deux hommes étoient voisins, et chacun d'eux avoit une femme et plusieurs petits enfants, et son seul travail pour les faire vivre:

Et l'un de ces deux hommes s'inquiétoit en lui-même, disant : Si je meurs, ou que je tombe malade, que deviendront ma femme et mes enfants?

Et cette pensée ne le quittoit point, et elle rongeoit son cœur comme un ver ronge le fruit où il est caché.

Or, bien que la même pensée su venue également à l'autre père, il ne s'y étoit point arrêté; car, disoit-il, Dien, qui connoît toutes ses créatures et qui veille sur elles, veillera aussi sur moi, et sur ma semme, et sur mes ensants. Et celui ci vivoit tranquille, tandis que le premier ne goûtoit pas un instant de repos ni de joie intérieurement.

Un jour qu'il travailloit aux champs, triste et abattu à cause de sa crainte, il vit quelques oiseaux entrer dans un buisson, en sortir, et puis bientôt y revenir encore.

Et, s'étant approché, il vit deux nids posés côte à côte, et dans chacun plusieurs petits nouvellement éclos et encore sans plumes.

Et quand il fut retourné à son travail, de temps en temps il levoit les yeux, et regardoit ces oiseaux, qui alloient et venoient portant la nourriture à leurs petits.

Or, voilà qu'au moment où l'une des mères rentroit avec sa becquée, un vautour la saisit, l'enlève, et la pauvre mère, se débattant vainement sous sa serre, jetoit des cris perçants. A cette vue, l'homme qui travailloit sentit son âme plus troublée qu'auparavant: car, pensoit-il, la mort de la mère, c'est la mort des enfants. Les miens n'ont que moi non plus. Que deviendront-ils si je leur manque?

Et tout le jour il fut sombre et triste, et la nuit il ne dormit point.

Le lendemain, de retour aux champs, il se dit: Je veux voir les petits de cette pauvre mère: plusieurs sans doute ont déjà péri. Et il s'achemina vers le buisson.

Et regardant, il vit les petits bien portants; pas un ne sembloit avoir pâti.

Et ceci l'ayant étonné, il se cacha pour observer ce qui se passeroit.

Et après un peu de temps, il entendit un léger cri, et il aperçut la seconde mère rapportant en hâte la nourriture qu'elle avoit recueillie, et elle la distribua à tous les petits indistinctement, et il y en ent pour tous, et les orphelins ne furent point délaissés dans leur misère.

Et le pèré qui s'étoit défié de la Previdence, racenta le soir à l'autre père ce qu'il avoit vu.

Et celui-ci lui dit: Pourquol s'inquiéter? Jamais Dien n'abandonne les siens. Son amour a des secrets que nous ne commisseus point. Crayons, espérons, aimons, et poursuivons notre route en paix.

Si je meurs avant vous, vous serez de père de mes enfants; si vous mourez avant moi, je serai le père des vôtres.

Et si, l'un et l'autre, nous mourons avant qu'ils soient en âge de pourvaig eux-mêmes à leurs nécessités, ils auront pour père le Père qui est dans les cieux.

## XVIII.

Quand vous avez prié, ne sentez-vous pas votre cour plus léger, et votre âme plus contente?

La prière rend l'affliction moins don: leureuse, et la joie plus pure: elle mêle à l'une je ne sais quoi de fortifiant ét de doux, et à l'autre un parfun, céleste.

Que faites-vous sur la terre, et n'avenvous rien à demander à celui qui vous y a mis?

Vous êtes un voyageur qui cheruhé la patrie. Ne murchez point la tête buistée : il faut lever les yeux pour reconmêtre se rossie.

Votre patrie, c'est la ciel; et quand rous regardez le ciel, est-ce qu'en vous il ne se remue rien? est-ce que nul désir ne vous presse? ou ce désir est-il muet?

Il en est qui disent: A quoi bon prier? Dieu est trop au-dessus de nous pour écouter de si chétives créatures.

Et qui donc a fait ces créatures chétives, qui leur a donné le sentiment, et la pensée, et la parole, si ce n'est Dien? Et s'il a été si bon envers elles, étoitce pour les délaisser ensuite et les repousser loin de lui?

En vérité, je vous le dis, quiconque dit dans son cœur que Dieu méprise ses œuvres, blasphème Dieu.

Il en est d'autres qui disent: A quoi bon prier? Dieu ne sait-il pas mieux que nous ce dont nous avons besoin?

Dieu sait mieux que vous ce dont vous avez besoin, et c'est pour cela qu'il veut que vous le lui demandiez; car Dieu est lui-même votre premier besoin, et grier Dien., c'entwommencer à paquéfer Dien.

Le père conneît les besoins de son fils; faut-il à cause de cela que le fils n'ait jamais une parole de demande et d'actions de graces pour son père?

Quand les animaux souffrent, quand ils craignent, ou quand ils ont faim, ils poussent des cris plaintifs. Ces cris sont la prière qu'ils adressent à Dieu, et Dieu l'écoute. L'homme seroit-il donc dans la création le seul être dont la voix ne dût jamais monter à l'oreille du Créateur?

Il passe quelquesois sur les campagnes un vent qui dessèche les plantes, et alors on voit leurs tiges siétries pencher vers la terre; mais, humectées par la rosée, elles reprennent leur fratcheur, et relèvent leur tête languissante. Il y a toujours des vents brûlants, qui passent sur l'âme de l'homme, et la dessèchent. La prière est la rosée qui la rafraichit.

#### XIX.

Vous n'avez qu'un père, qui est Dieu, et qu'un maître, qui est le Christ.

Quand donc on vous dira de ceux qui possèdent sur la terre une grande puissance: Voilà vos maîtres, ne le croyez point. S'ils sont justes, ce sont vos sèrviteurs; s'ils ne le sont pas, ce sont vos tyrans.

Tous naissent égaux: nul, en venant au monde, n'apporte avec lui le droit de commander.

J'ai vu dans un berceau un enfant criant et bavant, et autour de lui étoient des vieillards qui lui disoient: Seigneur, et qui, s'agenouillant, l'adoroient. Et j'ai compris toute la misère de l'homme.

C'est le péché qui a fait les princes;

parce qu'au lieu de s'aimer et de s'aider comme des frères, les hommes ont commencé à se nuire les uns aux autres.

Alors parmi eux ils en choisirent un ou plusieurs, qu'ils croyoient les plus justes, afin de protéger les bons contre les méchants, et que le foible pût vivre en paix.

Et le pouvoir qu'ils exerçoient étoit un pouvoir légitime, car c'étoit le pouvoir de Dieu qui veut que la justice règne, et le pouvoir du peuple qui les avoit élus.

Et c'est pourquoi chacun étoit tenu en conscience de leur obéir.

Mais il s'en trouve aussi disutét qui vocidurent régnar par cux-mouses, comma s'ils enssent été d'une nature glus étérue que calle de leurs érères.

Dt le pouvoir de ceux-ci n'est pus dégiume, car c'est de pouvoir de Satuti, et de la convoitise.

- Lite in poundant, leisqu'en n'a pas à graindre qu'il en résults plus dis une , chainn paylight quelque fois doit en constinues leur l'ésister.
- Pare la hélènes des droit éternes, voire roienté pase plus que la voienté des roie : car ce sont les pouples qui fant his rois, et les rois sont faits pour les pouples par faits pour les rois.
- Le Père célestir n'a point formé les moudants de ses enfants pour qu'ils fait aut brissis par des firs, ni leur aut pour qu'ils file meurine par la servitude.

Il les a unis en familles, et telitez les familles sont sœurs; il les a unis en nations, et toutes les nations sont sœurs; et quiconque sépare les familles des familles, les nations des nations, divise ce que Dieu a uni : il fait l'œuvre de Satan.

Et ce qui unit les familles aux familles, les nations aux nations, c'est premièrement la loi de Dieu, la loi de justice et de charité, et ensuite la loi de liberté, qui est aussi la loi de Dieu.

Car sans la liberté quelle union existeroit-il entre les hommes? Ils seroient unis comme le cheval est uni à celui qui le monte, comme le fouet du maître à la peau de l'esclave.

Si donc quelqu'un vient et dit: Vous êtes à moi; répondez: Non; nous sommes à Dieu, qui est notre père, et au Christ, qui est notre seul maître.

#### 87

## XX.

Ne vous laissez pas tromper par de vaines paroles. Plusieurs chercheront à vous persuader que vous êtes vraiment libres, parce qu'ils auront écrit sur une seuille de papier le mot de liberté, et l'auront affiché à tous les carrefours.

La liberté n'est pas un placard qu'on lit au coin de la rue. Elle est une puissance vivante qu'on sent en soi et autour de soi, le génie protecteur du foyer domestique, la garantie des droits sociaux, et le premier de ces droits.

L'oppresseur qui se couvre de son nom est le pire des oppresseurs. Il joint le mensonge à la tyrannie, et à l'injustice la profanation; car le nom de la liberté est saint. Gardez-vous donc de ceux qui disent: Liberté, Liberté, et qui la détruisent, par leurs œuvres.

Est-ce vous qui choisissez ceux qui vous gouvernent, qui vous commandent de faire cesi et de ne pas faire cesa, qui imposent vos biens; votre industrie, votre travais? Et si ce' n'est pas vous, comment étes-vous libres?

Pouvez-vous disposer de vos enfants comme vous l'entendez, confier à qui vous platt le soin de les instruire et de former leurs mœnrs? Et si vous ne le pouvez pas, comment étes-vous libres?

Les oiseaux du ciel et les insectes même s'assemblent pour faire en commun ce qu'aucun d'eux ne pourroit faire seul. Pouvez-vous vous assembler pour traiter ensemble de vos intérêts, pour défendre vos droits, pour obtenir quelque soulagement à vos maux? Et si

vons ne le pouvez pas, comment étes-

Pouvez-vous aller d'un lieu à un autre si en me, vous le permet, mer des famit de la terre et des productions de votre tanvail, tremper votre doigt dans l'entr de la mer et en laiseer, tember une goutte dans le pauvez vous de terre et cuiseint vous aliments, sans vous expenser à payer l'amende et à être trainés en prison? Et et vous me le peuvez pas, comment étes-vous libres?

Pouvez-vous, en vous couchant le soir, vous répondre qu'on ne viendra point, durant votre sommeil, fouiller les lieux les plus secrets de votre maison, vous arracher du sein de votre famille et vous jeter au fond d'un cachot, parce que le pouvoir, dans sa peur, se sera défié de vous? Et si vous ne le pouvez pas, comment êtes-vous libres?

La liberté luira sur vous, quand, à

force de courage et de perséverance vous vous serez affranchis de toutes ces servitudes.

La liberté luira sur vous, quand vous aurez dit au fond de votre âme: Nous voulons êtres libres; quand, pour le devenir, vous serez prêts à sacrifier tout et à tout souffrir.

La liberté luira sur vous, lorsqu'au pied de la croix sur laquelle le Christ mourut pour vous, vous aurez juré de mourir les uns pour les autres.

### XXI.

Le peuple est incapable d'entendre ses intérets; on doit, pour son bien, le tenir toujours en tutelle. N'est-ce pas à ceux qui ont des lumières de conduire ceux qui manquent de lumières?

Ainsi parlent une soule d'hypocrites qui veulent saire les affaires du peuple, afin de s'engraisser de la substance du peuple.

Vous êtes incapables, disent-ils, d'entendre vos intérêts; et sur cela, ils ne vous permettront pas même de disposer de ce qui est à vous pour un objet que vous jugerez utile; et ils en disposeront, contre votre gré, pour un autre objet qui vous déplait et vous répugne.

Vous êtes incapables d'administrer une petite propriété commune, incapables de savoir ce qui vous est bon ou mauvais, de connoître vos besoins, et d'y pourvoir; et sur cela, on vous enverra des hommes bien payés, à vos dépens, que géreront vos biens à leur fantaiste, vous empêcheront de faire ce que vous voudrez, et vous forceront de faire ce que vous que vous ne voudrez pas.

Vous êtes incapables de discerner quelle éducation il est convenable de discurser à ves énfants; et par tendresse pour vos enfants, on les jettera dans des cloaqués d'impiété et de mativalses mouves; à moins que vous n'aimiez mieux qu'ils demourent privés de toute espèce d'instruction.

Veus êtes incapables de juger si vous peuvez, vous et votre famille, subsister avec le salaire qu'on vous accorde pour votre travail; et l'on vous défendra,

seus des peines sévères, de tens comcerter ensemble pour obtenir une augmentation de ce talaire, afin que nous puissiez vieve, vous, vos femmes et ues enfants.

Si ce que dit cette race hypocrite et svide étoit vrai, vous seriez bien au des-sous de la brute, car la brute sait tout ce qu'on villeme que vous ne savez pas, et elle n'a besoin que de l'instinct pour le savoir.

Dieu ne vous a pas faits pour être le troupeau de quelques autres hommes. Il vous a faits pour vivre librement en société comme des frères. Or, un frère n'a rien à commander à son frère. Les frères se lient entre eux par des conventions mutuelles, et ces conventions c'est la loi, et la loi doit être respectée, et tous doivent s'unir pour empêcher qu'on ne la viole, parce qu'elle est la sauvegarde de tous, la volonté et l'intérêt de tous.

Soyez hommes: nur n'est assez puissant pour vous atteler au joug malgré vous; mais vous pouvez passez la tête dans le collier, si vous le voulez.

Il y a des animaux stupides qu'on enferme dans des étables, qu'on nourrit pour le travail, et puis, lorsqu'ils vieillissent, qu'on engraisse pour manger leur chair.

Il y en a d'autres qui vivent dans les champs en liberté, qu'on ne peut plier à la servitude, qui ne se laissent point séduire par des caresses trompeuses ni vaincre par des menaces et de mauvais traitements.

Les hommes courageux ressemblent à ceux-ci : les lâches sont comme les pre-miers.

## XXIL

Comprenez bien comment on se rend libre.

Pour être libre, il faut avant tout aimer Dieu, car si vous aimez Dieu, vous ferez sa volonté; et la volonté de Dieu est la justice et la charité, sans lesquelles point de liberté.

Lorsque, par violence ou par ruse, on prend ce qui est à autrui; lorsqu'on l'attaque dans sa personne; lorsqu'en chose licite on l'empêche d'agir comme il veut, ou qu'on le force d'agir comme il ne veut pas; lorsqu'on viole son droit d'une manière quelconque, qu'est-ce que cela? Une injustice. C'est donc l'injustice qui détruit la liberté.

Si chacun n'aimoit que soi et ne son-

geoit qu'à soi, sans venir au secours des autres, le pauvre seroit obligé souvent de dérober ce qui est à autrui, pour vivre et faire vivre les siens, le foible seroit opprimé par un plus fort, et celui-ci par un autre enance plus fort; l'injustice régneroit partout. C'est donc la cheriné qui conserve la liberté:

et le prochain comme veus-même, et la servitude disparofica de la terre.

Cependant ceux qui profitent de la survitude de deurs frèses mestront tout en couvre pour la probonger. Ils complications pour cela: le manuscripe et du face.

de quelques une et l'eschwage de suis des autres est l'estère établi de Dieu; de pour conserver teur tyrannie, ils une craindront point de blauphémer la Pro-vidence.

Répondez - tour que leur Dieu à eux est Satan, l'emmani de la race humaine, et que le vêtre est celui qui a vaincu Satan.

Après cela, ils déchainement contre vous leurs suiclines; ils feront bêtir des prisons sans nombre pour vous y enferment; ils vous poursuivrent avec le fet et le deu, ils vous sourmenterent et népandront votre sang comme l'eau des lontaines.

Si donc vous n'êtes pas résolus à combattre sans relâche, à tout supporter sans fléchir, à ne jamais vous lasser, à ne céder jamais, gardez vos fers et renoncez à une liberté dont vous n'êtes pas dignes.

La liberté est comme le royaume de Dieu; elle souffre violence, et les violents la ravissent.

Et la violence qui vous mettra en possession de la liberté, n'est pas la viol'injustice, la vengeance, la cruauté; mais une volonté forte, inflexible, un courage calme et généreux.

La cause la plus sainte se change en une cause impie, exécrable, quand on emploie le crime pour la soutenir. D'esclave l'homme de crime peut devenir tyran, mais jamais il ne devient libre.

### XXIII.

Sugneur, nous crions vers vous du font de notre misère.

Comme les animaux qui manquent de pature pour donner à leurs petits,

Nous crions vers vous, Seigneur.

Comme la brebis à qui on enlève son agneau,

Nous crions vers vous, Seigneur.

Comme la colombe que saisit le vautour,

Nous crions vers vous, Seigneur.

Comme la gazelle sous la griffe du tigre,

Nous crions vers vous, Seigneur.

Comme le taureau épuisé de fatigue et ensanglanté par l'aiguillon,

Nous crions vers vous, Seigneur.

Comme l'oiseau blessé que le chien poursuit,

Nous crions vers vens, Seigneur.

Comme l'hirondelle tombée de lassitude en traversant les mers, et se déhattant sur la segue,

Nous crions vers wous, Saigneur.

Comme des voyageurs égarés dans un désert builant et sans ent.

Nous errors were wors, Seignaur.

Comme des mantragés sur une côte stérile,

Nous criens mers vens, Seignenr.

Comme seun qui, à l'heure où la muit se fait, rencontre près d'un cimetièse un spectre hideux,

Nous crions vers vous, Seigneur.

Commel e pere à qui on ravit le morceau de paus qu'in persont à ses enfants affamés.

Nous croms vers vous, Seigneur. Comme le prisonnier que le puissant injuite a joié dans une carholi humide et ténébreux,

Nous esions: vers vers, Seigneur:

Comme l'eschwe déchiré par le fout t demattre,

Nous crions vers were; Seigneur:

Comme l'innocunt qu'on mome au supplice;

· New-criens: vers vers; Seignent...

Course les pemple d'Invail dans las terre de servistades,

Nous erious vers veus, Seigneur.

Comme les densendants de Justis dont: le roi d'Égypte faincit never dans le Nil les lik premiers-nés,

Mous crious vers vers, Seigneur.

Comme les donne tribus deut les oppresents augmentaient, tems les jouer les tenvann, en retransfrant chaque jouer quelque chose de leur nouveiture,

Neus erions vers vous, Seigneur. Comme spatse les mations de la terre; avant qu'eut lui l'aurore de la délivrance,

Nous crions vers vous, Seigneur.

Comme le Christ sur la croix, lorsqu'il dit : Mon Père, mon Père, pourquoi m'avez-vous délaissé?

Nous crions vers vous, Seigneur.

O Père! vous n'avez point délaissé votre fils, votre Christ, si ce n'est en apparence et pour un moment; vous ne délaisserez point non plus à jamais les frères du Christ. Son divin sang, qui les a rachetés de l'esclavage du Prince de ce monde, les rachètera aussi de l'esclavage des ministres du Prince de ce monde. Voyez leurs pieds et leurs mains percès, leur côté ouvert, leur tête couverte de plaies sanglantes. Sous la terre que vous leur aviez donnée pour héritage, on leur a creusé un vaste sépulière, et on les y a jetés pêle-mêle, et on en a scellé la pierre d'un sceau sur le-

quel on a, par moquerie, gravé votre saint nom. Et ainsi, Seigneur, ils sont là gisants; mais ils n'y seront pas éternellement. Encore trois jours, et le sceau sacrilége sera brisé, et la pierre sera brisée, et ceux qui dorment se reveillement, et le règne du Christ, qui est justice et charité, et paix et joie dans l'Esprit saint, commencera. Ainsi soit-il.

## XXIV.

Tout ce qui arrive dens le monde. a son signe qui le précède.

Lorsque le soleil est près de se lever.

l'harizon se colore de mille nuances, et l'Orient paroît tout en feu.

Lorsque la tempête vient, on entend sur le rivage un sourd bruissement, et les flots s'agitent comme d'eux-mêmes.

Les innombrables pensées diverses qui se croisent et se mélent à l'horizon du monde spirituel, sont le signe qui annonce le lever du soleil des intelligences.

Le murmure confus et le mouvement intérieur des peuples en émoi sont le signe précurseur de la tempête qui passera bientôt sur les nations tremblantes. Tener-veus puêts, em las temps: approchent.

En ce jour-là, il y sura de gatader terreurs, et des cris tels qu'en n'en a paint dutendin depuis les jours du déluge.

Les rois implement sur leurs trênes; ils chercheront à retenir avec les danz mains leurs courannes emportées par les vents, et ils seront balayés avec elles.

Les riches et les paisments scatigent une: de leurs pulsis, de pour d'étre ensovalis: sous les ruines.

On les vetra, errants sur les chemins, demander aux parants quelques huilleus peur convrir liver mudité, un peu de pain noir peur apaiser leur him, et. je ne sais s'ils l'abtiendront.

Et il y aura des hommes qui serent.
saisis de la soif du sang, et qui-adorerent la mort, et qui voudeent la faire.
aderer.

Et la mort étendra sa main de squelette comme pour les bénir, et cette bénédiction descendra sur leur cœur, et il cessera de battre.

Et les savants se troubleront dans leur science, et elle leur apparottra comme un petit point noir, quand se lèvera le solcil des intelligences.

Et à mesure qu'il montera, sa chaleur fondra les nuages amoncelés par la tempête; et ils ne seront plus qu'une légère vapeur, qu'un vent doux chassera vers le Couchant.

Jamais le ciel n'aura été aussi serein, ni la terre aussi verte et aussi féconde.

Et au lieu du foible crépuseule que nous appelons jour, une lumière vive et pure rayonnera d'en haut, comme un reflet de la face de Dieu.

Et les hommes se regarderont à cette lumière, et ils diront: Nous ne connoissions ni nous ni les autres; nous ne savions pas ce que c'est que l'homme. A présent, nous le savons.

Et chacun s'aimera dans son frère, et se tiendra heureux de le servir; et il n'y aura ni petits ni grands, à cause de l'amour qui égale tout, et toutes les familles ne séront qu'une famille, et toutes les les nations qu'une nation.

Ceci est le sens des lettres mystérieuses que les juifs aveugles attachèrent à la croix du Christ.

## XXV.

Cétoit une muit d'hiver. Le vent souffloit au dehors, et la neige blanchissoit les toits.

Som un de ces toits, dans une chambre étroite, étoient assises, travaillant de leurs mains, une femme à cheveux blancs et une jeune fille.

Et de temps en temps la vieille femme réchauffoit à un petit brasier ses mains pâles. Une lampe d'argile éclairoit cette pauvre demeure, et un rayon de la lampe venoit expirer sur une image de la Vierge, suspendue au mur.

Et la jeune fille, levant les yeux, regarda en silence, pendant quelques moments, la femme à cheveux blancs; pais-elle lai dit : Ma naère, veus n'anez pas été toujours dans se dénément.

Et il y amplichment voix une doment cit une tondresse inexprimables.

Et la semme à cheveux blams répendit: Ma:fille, Dieu est le mattre : en qu'il fait est bien fait.

Ayant dit ces mots, elle se tat un pau de tamps; ensuite elle repuit:

Quand je perdis votre père, ce fut aure douleur que je cons sans consolation : cependant vous me restion; annis je ne contais qu'une abone alors.

Depuis, j'ai pensé que s'il nivoit et qu'il mons aft en cotte déineus, sandine se brisansit; et j'ai masannu que Discousseit été hon envers lui.

La joune fille me répondit rien, mois elle baissa la tête, et quelques larmes, qu'elle s'efferçoit de cacher, tambérent anria toile qu'elle tenoit entre ses mains.

La mère ajquia: Dinn, qui a été bon

Manes treamilit, et aura sur son occur

iz jeune file.

A quelque temps de là une time minite vit deux formes lumineuses monter vers lo cicl, et une traupe d'enges les accompagneit, at l'air retentissoit de leurs chants d'alléguesse.

ſ.

ient, ce que tousont que des onappe votre oreille cho de la voix inl adore, et prie, et éation. zémit, toute créade l'enfantement, la vie vėritable, à la lumière, de la i celle des réalités. si beau, n'est que ie obscur du vrai hauffe les âmes. e, si verdoyante, re de la nature;

aussi, est descen-

due comme l'homme dans le tombeau, mais comme lui elle en sortira.

Sous cette enveloppe épaisse du corps, vous ressemblez à un voyageur qui, la nuit dans sa tente, voit ou croit voir des fantômes passer.

Le monde réel est voilé pour vous. Celui qui se retire au fond de lui-même l'y entrevoit comme dans le lointain. De secrètes puissances qui sommeillent en lui se réveillent un moment, soulèvent un coin du voile que le temps retient de sa main ridée, et l'eil intérieur est ravi des merveilles qu'il contemple.

Vous êtes assis au bord de l'océan des êtres, mais vous ne pénétrez point dans ses profondeurs. Vous marchez le soir le long de la mer, et vous ne voyez qu'un peu d'écume que le flot jette sur le rivage.

A quoi vous comparerai-je encore?

Vous êtes comme l'enfant dans le sein. de sa mère, attendant l'houre de la paissance; comme l'insecte ailé dans le ver qui rampe, aspirant à sortir de cette prison terrestre, pour prendre votre essor vers les cieux.

## XXVII.

Qui est-ce qui se pressoit autour du Christ pour entendre sa parole? Le peuple.

Qui est-ce qui le suivoit dans la montagne et les lieux déserts pour écouter ses enseignements? Le peuple.

Qui vouloit le choisir pour roi? Le peuple.

Qui étendoit ses vétements et jetoit devant lui des palmes en criant Hosannah, lors de son entrée à Jérusalem? Le peuple?

Qui est-ce qui se scandalisoit à cause des malades qu'il guérissoit le jour du sabbat? Les scribes et les pharisiens.

Qui l'interrogeoit insidieusement et

lui tendoit des piéges pour le perdre? Les scribes et les pharisiens.

Qui disoit de lui : Il est possédé? Qui l'appeloit un homme de bonne chère et aimant le plaisir? Les scribes et les pharisiens.

Qui le traitoit de séditieux et de blasphémateur? qui se ligua pour le faire mourir? qui le crucifia sur le Calvaire entre deux voleurs?

Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, le roi Hérode et ses courtisans, le gouverneur romain et les princes des prêtres.

Leur astuce hypocrite trompa le peuple même. Ils le poussèrent à demander la mort de celui qui l'avoit nourri dans le désert avec sept pains, qui rendoit aux infirmes la santé, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, et aux perclus l'usage de leurs membres.

Mais Jesus, voyant qu'on avoit séduit

ce peuple comme le serpent séduitit de femme, pria son Père, disant : Mon Père, que donnes leur, car ils ne savent que ce quells font.

le Père ne leur a pas encore pardonné, et ils trainent leur supplies par stouts la seure, et par touts la tenne, et par touts la tenne, et par touts la tenne l'esclave est contraint de se baisser pour les voir.

La miséricorde du Christ est sans eschaisen. Il est venu dans ce monde pour surver, non pas quelques hommes, muis tous les hommes; il a eu pour chaum d'eux une goutte de sang.

Mais les petits, les foibles, les hombles, les peuvres, cous ceux qui souffroient, à les aimoit d'un amour de prédilection.

Son com hattoit sur le occur du peuple, et le cour du peuple battoit sur son mous.

Et c'est là, sur le courdu Christ, que les peuples malatles se raniment, et que les peuples opprimés reçoivent la force de s'affranchir.

Malheur à cem qui s'éloignent de lui, qui le renient! Leur misère est irremédiable, et leur servitude éternelle.

# XXVIII.

On a vu des temps où l'homme, en égorgeant l'homme dont les croyances différoient des siennes, se persuadoit offrir un sacrifice agréable à Dieu.

Ayez en abomination ces meur tres execrables.

Comment le meurtre de l'homme pourroit-il plaire à Dieu, qui a dit à l'homme: Tu ne tueras point?

Lorsque le sang de l'homme coule sur la terre, comme une offrande à Dieu, les démons accourent pour le boire, et entrent dans celui qui l'a versé.

On ne commence à persécuter que quand on désespère de convaincre, et qui désespère de convaincre, ou blasphème en lui-même la puissance de la vérité, ou manque de confiance dans la vérité des doctrines qu'il annonce.

Quoi de plus insensé que de dire aux hommes : Croyez ou mourez!

La foi est fille du Verbe: este pénètre dans les cœurs avec la parole, et non avec le poignard.

Jésus passa en faisant le bien, attirant à lui par sa bonté, et touchant par sa douceur les âmes les plus dures.

Ses lèvres divines bénissoient et ne maudissoient point, si ce n'est les hypocrites. Il ne choisit pas des bourreaux pour apôtres.

Il disoit aux siens: Laissez croître ensemble, jusqu'à la moisson, le bon et le mauvais grain; le père de famille en fera la séparation sur l'aire.

Et à ceux qui le pressoient de faire descendre le feu du ciel sur une ville incrédule: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes.

L'esprit de désus est un espeit de poix, de misériessele et Cameur.

Ceux qui persécutent en son mom, qui scrutent les consciences avec l'épée, qui torturent le corps pour convertir l'ame, qui font couler les pleurs au lieu de les essuyer; ceux-là n'ont pas l'esprit de Jésus.

Malheur à qui profane l'Évangile, en le rendant pour les hommes un objet de terreur! Malheur à qui écrit la bonne nouvelle sur une feuille sanglante!

Ressouvenez-vous des catacombes.

En ce temps-là, on vous traincit à l'échafand, on vous livroit aux hêtes féroces dans l'amphithéatre pour amuser la populace, on vous jetoit à milliers au fand des mines et dans les prisons, on confisquoit vos biens, on vous fouloit aux pieds comme la boue des places publiques; vous n'aviez, pour célébrer vos mystères prascrits, d'autre mile que les entrailles de la terre.

Que discient vos persécuteurs? Ils disoient que vous propagiez des doctrines dangercuses; que votre serte, ainsi qu'ils l'eppéloient, troubloit l'ordre et la paix publique; que, violateurs des lois et ennemis du genre humain, vous ébranliez l'empire en ébranlant la religion de l'empire.

Et dans cette détresse, sous cette oppression, que demandiez-vous? la liberté. Vous réclamiez le droit de n'obéir qu'à Dieu, de le servir et de l'adorer selon votre conscience.

Lorsque, même en se trompant dans leur foi, d'autres réclameront de vous ce droit sacré, respectez-le en eux, comme vous demandiez que les païens le respectassent en vous.

Respectez-le pour ne pas flétrir la mé-

moire de vos confesseurs, et ne pas souiller les cendres de vos martyrs.

La persécution a deux tranchants : elle blesse à droite et à gauche.

Si vous ne vous souvenez plus des enseignements du Christ, ressouvenezvous des catacombes.

### XXIX

Gardez soigneusement en vos âmes la justice et la charité; elles seront votre sauve-garde, elles banniront d'au milieu de vous les discordes et les dissensions.

Ce qui produit les discordes et les dissensions, ce qui engendre les procès qui scandalisent les gens de bien et ruinent les familles, c'est premièrement l'intérêt sordide, la passion insatiable d'acquérir et de posséder.

Combattez donc sans cesse en vous cette passion que Satan y excite sans cesse.

Qu'emporterez-vous de toutes les richesses que vous aurez amassées par de bonnes et de méchantes voies? Peu suffit à l'homme, qui vit si peu de temps. Une autre cause de dissensions interminables, ce sont les mauvaises lois.

Or il n'y a guère que de mauvaises lois dans le monde.

Quelle autre loi faut-il à celui qui a la loi:du Christ?

La loi du Christ est clains, elle est saints, et il n'est personne, s'il a cette loi dens le centr, qui ne se juge lui-même aisément.

Ecoutez ce quimia été dit ::

Les enfutts du Christ, s'ils ont entre eux quoiques différende, ne deivens par les porter devant les tribunaux de com qui oppriment la terre et qui la corrompent.

Ny act-il pas des vicillards parmieux? et ces vicillards ne sont-ils pas leurs pères, commaissant la justice et l'aiment?

Qu'ils ailleut donc trouver un de cesvieillards, et qu'ils lui disent : Monpère, name niavons pu nous acededor, menet et monificae que voilie; nous vantemprions; jugar entre: name.

Et le vieillard évoutera les paroles de l'un et de l'autre, et il jugera entre eux, et ayant jugé il les bénira.

Et s'ils se soumettent à ce jugement, la bénédiction demeurera sur eux: sinon, elle reviendra au vieillard, qui aura jugé selon la justice.

Il n'est rien que ne puissent ceux qui sont unit poir pour le bien, soit pour le mal. Le jour donc où vous serez unis sera le jour de votre délivrance.

Lorsque les enfants d'Israël étoient opprimés dans la terre d'Égypte, si chacun d'eux, oubliant ses frères, avoit voulu en sortir seul, pas un n'auroit échappé; ils sortirent tous ensemble, et nul ne les arrêta.

Vous êtes aussi dans la terre d'Égypte,

courbés sous le sceptre de Pharaon et sous le fouet de ses exacteurs. Criez vers le Seigneur votre Dieu, et puis levez-vous et sortez ensemble.

# IXX.

Quand la charitése fat refroidie et que l'injustice aut commencé à croitre sur la terre, Dieu dit à un de sas servitaurs: Va de ma part trouver ce peuple, et annement ce-lui ce que tu verras; et co que tu rerris arrivara cortainement, à moins que, quittant ses voies monvoises, il ne se repente et ne revienne à moi.

Et le serviteur de Dieu obsit à ma commandament, et s'étant revêtu d'un sac, et syant répondu de le condre out sa tête, il s'en alla vers cette multitude, et, élevant le voix, il disoit :

Pourquoi irritez-vous la Seigneur pour votre perte? Quitter vos voies manvaises ; repentez-vous et revenez à lui.

Et les mas, écontant ces paroles, en

étoient touchés, et les autres s'en moquoient, disant : Qui est celui-ci, et que vient-il nous dire ? Qui l'a chargé de nous reprendre? C'est un insensé.

Et voilà, l'Esprit de Dieu saisit le prophète, et le temps s'ouvrit à ses yeux, et les siècles passèrent devant lui.

Et tout à coup déchirant ses vêtements: Ainsi, dit-il, sera déchirée la famille d'Adam.

Les hommes d'iniquité ont mesuré la terre au cordeau : ils en ont compté les habitants, comme on compte le bétail, tête à tête.

Ils ont dit: Partageons-nous cela, et faisons-en une monnoie à notre usage.

Et le partage s'est fait, et chacun a pris ce qui lui étoit échu, et la terre et ses habitants sont devenus la possession des hommes d'iniquité, et, se consultant tous ensemble, ils se sont demandé: Combien vaut notre possession? et tous ensemble ils ont répondu : Trente deniers.

Et ils ont commencé à trafiquer entre eux avec ces trente deniers.

Il y a eu des achats, des ventes, des trocs; des hommes pour de la terre, de la terre pour des hommes, et de l'or pour appoint.

Et chacun a convoité la part de l'autre, et ils se sont mis à s'entr'égorger pour se dépouiller mutuellement, et, avec le sang qui couloit, ils ont écrit sur un morceau de papier: Droit, et sur un autre: Gloire.

Seigneur, assez, assez!

En voilà deux qui jettent leurs crocs de ser sur un peuple. Chacun en emporte son lambeau.

Le glaive a passé et repassé. Entendez-vous ces cris déchirants? ce sont les plaintes des jeunes épouses, et les lamentations des mères. Deux spectres en gliesent dans l'ouabre; ils parcourent les campagnes et les cités. L'un, décherné comme un squelette, ronge un débris d'animal immonde; l'autre a sons l'aisselle une pustule metre, et les chacals le suivent en hurlant.

Seigneur, Seigneur, votre courreux sera-t-il éternel? Votre bras ne s'éten-dra-t-il jamais que pour frapper? Éparguez les pères à cause des enfants. Lais-sez-vous attendrir aux pleurs de ses pauvres petites créatures qui ne sevent pas encore distinguer leur main gauche de la droite.

Le monde s'élergit, la paix va remattre, il y aura place pour tous.

Malheur! malheur! le sang déhorde: il entoure la terre comme une ceinture rouge.

Quel est ce visillard qui perle de justice, en tenant d'une main une coupe emprisiemée, et exressant de l'autre une prostituée qui l'appelle, mon père?

Il dit: C'est à moi qu'appartient la race d'Adam. Qui sont parmi vous les plus forts, et je la leur distribuerai?

Et ce qu'il a dit, il le fait, et de son trône, sans se lever, il assigne à chacun sa proie.

Et tous dévorent, dévorent; et leur faim va croissant, et ils se ruent les uns sur les autres, et la chair palpite, et les os craquent sous la dent.

Un marché s'ouvre, on y amène les nations la corde au cou; on les paipe, on les pèse, on les fait courir et marcher i elles valent tant. Ce ne sont plus le tumulte et la confusion d'auparavant, c'est un commèrce régulier.

Heureux les oiseaux du ciel et les attimaux de la terre! nul me les contraint, ils vont et viennent comme il leur semble bon. Qu'est-ce que ces meules qui tournent sans cesse, et que broient-elles?

Fils d'Adam, ces meules sont les lois de ceux qui vous gouvernent, et ce qu'elles broient, c'est vous.

Et à mesure que le prophète jetoit sur l'avenir ces lueurs sinistres, une frayeur mystérieuse s'emparoit de ceux qui l'écoutoient.

Soudain sa voix cessa de se faire entendre, et il parut comme absorbé dans une pensée profonde. Le peuple attendoit en silence, la poitrine serrée et palpitante d'angoisse.

Alors le prophète: Seigneur, vous n'avez point abandonné ce peuple dans sa misère; vous ne l'avez pas livré pour jamais à ses oppresseurs.

Et il prit deux rameaux, et il en détacha les feuilles, et, les ayant croisés, il les lia ensemble, et les il éleva au dessus de la multitude, disant : Ceci sera votre salut; vous vaincrez par ce signe.

Et la nuit se fit, et le prophète disparut comme une ombre qui passe, et la multitude se dispersa de tous côtés dans les ténèbres.

## XXXI.

Lorsqu'après une longue sécheresse, une pluie douce tombe sur la terre, elle boit avidement l'eau du ciel, qui la rafraichit et la féconde.

Ainsi, les nations altérées boiront avidement la parole de Dieu, lorsqu'elle descendra sur elles comme une tiède ondée.

Et la justice avec l'amour, et la paix et la liberté germeront dans leur sein.

Et ce sera comme au temps où tous étoient frères, et l'on n'entendra plus la voix du mâître ni la voix de l'esclave, les gémissements du pauvre ni les soupirs des opprimés, mais des chants d'allégresse et de bénédiction.

Les pères diront à leurs fils : Nos pre-

miers jours ent été tremblés, pluius de larmes et d'anguisses. Maintenant le seleil se lève et se couche sur notre joie. Lous soit Dien, qui nous a montré ces biens avant de méurle!

Voyez nos fronts, à présent si sulutor; le chagris, la stouteur, l'imquistante y cremetrant judis de profende sillem. Les votres sunt comme, au printemps, la surface d'un luc qu'uneume brise n'agist. Leué soit Dieu, qui nous a memtré ces biens avant de mourir!

nes vierges : Vous étes belles comme les mes vierges : Vous étes belles comme les membres de champs, pures comme la resée qui les rafratébit, comme la lumière qui les colore. Il nous est doux de voir nos pères, il nous est doux d'être auprès de nos mères ; mais quand nous vous voyons et que nous sommes près de vous, il se passe en nos âmes quelque chose qui n'a

de nom qu'au ciel. Loué soit Dieu, qui nous a montré ces biens avant de mourir!

Les fleurs se fanent, elles passent ; vient un jour où ni la rosée ne les rafratchit, ni la lumière ne les colore plus. Il n'y a sur la terre que la vertu qui jamais ne se fane ni ne passe. Nos pères sont comme l'épi qui se remplit de grain vers l'antomne, et nos mères comme la vigne qui se charge de fruits. Il nous est dout de voir nos pères, il nous est doux d'être suprès de nos mères : et les fils de nos pères et de nos mères nous sont doux aussi. Loué soit Disu, qui nous a montré

### XXXII.

Je voyois un hêtre monter à une prodigieuse hauteur. Du sommet presque jusqu'au bas, il étaloit d'énormes branches, qui couvroient la terre à l'entour, de sorte qu'elle étoit nue; il n'y venoit pas un seul brin d'herbe. Du pied du géant partoit un chène qui, après s'être élevé de quelques pieds, se courboit, se tordoit, puis s'étendoit horizontalement, puis se relevoit encore et se tordoit de nouveau; et enfin, on l'apercevoit allongeant sa tête maigre et dépouillée sous les branches vigoureuses du hêtre, pour chercher un peu d'air et un peu de lumière.

Et je pensai en moi-même : voila

comme les petits croissent à l'ombre des grands.

Qui se rassemble autour des puissants du monde? Qui approche d'eux? ce n'est pas le pauvre; on le chasse : sa vue souilleroit leurs regards. On l'éloigne avec sets de leur présence et de leurs palais; en ne le laisse pas mémble traverser leurs jardins euverts à tous, horais à lui, parce que son corps usé de traveil est recouvert des vétements de l'indigence.

Qui donc so resemble autour des paissants du monde? les riches et les flatteurs qui veulent le devenir, les fummes perduce, les ministres infances de leurs pluisire secrets, les baladine, les fone qui distraient leur esmeience, et les faux prophètes qui la trompent.

Qui encere? les hommes de violence et de ruse, les agents d'oppression, les dues exacteurs, tous coux qui disent: Livrez-nous le peuple, et nous ferons couler son or dans vos coffres et sa graisse dans vos veines.

Là où git le corps, les aigles s'assembleront.

Les petits oiseaux font leur nid dans Pherbe, et les oiseaux de proie sur les achees élevés.

#### XXXIII.

Au temps où les feuilles jaunissent, un vieillard, chargé d'un faix de ramée, revenoit lentement vers sa chaumière, située sur la pente d'un vallon.

Et du côté où s'ouvroit le vallon, entre quelques arbres jetés çà et là, on voyoit les rayons obliques du soleil, déjà descendu sous l'horizon, se jouer dans les nuages du couchant et les teindre de couleurs innombrables, qui peu à peu alloient s'effaçant.

Et le vieillard, arrivé à sa chaumière, son seul bien avec le petit champ qu'il cultivoit auprès, laissa tomber le faix de ramée, s'assit sur un siége de bois noirci par la sumée de l'âtre, et baissa la tête sur sa poitrine dans une profonde reverie.

Et de fois à autre sa poitrine gonfiée laissoit échapper un court sanglot, et d'une voix cassée, il disoit :

Je n'avois qu'un fils, ils me l'ont pris; qu'une pauvre vache, ils me l'ont prise pour l'impôt de mon champ.

Et puis, d'une voix plus soible, il répétoit : Mon fils, mon fils; et une larme venoit mouiller ses vieilles paupières, mais elle ne pouvoit couler.

Comme il étoit ainsi s'attristant, il entendit quelqu'un qui disoit: Mon père, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et sur les vôtres!

Les miens, dit le vieillard, je n'ai plus personne qui tienne à moi; je suis seul.

Et, levant les yeux, il vit un pélerin debout, à la porte, appuyé sur un long bâton; et sachant que c'est Dieu qui envoie les hôtes, il lui dit: · Que Bles vons rende votre hénédiction. Entrez, mon fils : tout ce qu'a le penves est au pauvre.

Et allument sur le soyer son faix de ramée, il se mit à préparer le repas du

voyagam.

Mais rien ne pouvoit le distraire de la pensée qui l'appressoit, elle étoit là

toujours sur son cour.

Et le pélorin, apant connu ce qui le troubloit si amérement, lui dit : Mon père, Dieu vons éprouve par la main des hommes. Cependant il y a des misères plus grandes que votre misère. Ce n'est pas l'opprimé qui souffre le plus, ce sont les oppresseurs.

Le vieillard secona la tôte et me ré.

pendit point.

Le pélerin raprit: Ce que maintenant vous ne croyez pas, vous le croirez bientôt.

Et l'ayant sait asseoir, il posa les

mains sur ses yeux; et le vicillard tomba dans un sommeil semblable au sommeil pesant, ténébreux, plein d'horreur, qui saisit Abraham, quand Dieu lui montra les malheurs futurs de sa race.

un vaste palais, près d'un lit, et à côté du lit étoit une couronne, et dans ce lit un homme qui dormoit, et ce qui se passoit dans cet homme, le vieillard le voyoit, ainsi que le jour, durant la veille, on voit ce qui se passe sous les yeux.

m lit d'or, entendoit comme les cris confus d'une multitude qui demande du pain. C'étoit un bruit pareil au bruit des flots qui brisent contre le rivage pendant la tempête. Et la tempête croissoit, et le bruit croissoit; et l'homme qui dormoit voyoit les flots monter de moment en moment, et battre déjà les murs du palais, et il faisoit des efforts

mouis comme pour fair, et il ne pour voit par, et son angoisse étoit extrême.

Pendant qu'il le regardoit avec frayeur, le visillard fat soudain transporté dans un autre palais. Celui qui étoit couciat la ressembleit plutôt à un cadavte qu'à un homme vivant.

Et dans son sommell, il voyoit des vant lui des têtes coupées; et, curvant la bouche, des têtes dissient:

Nous nous étions dévoués pour toi, et voilà le prix que nous avons reçu. Dors, dors, nous ne dermons pas, nous. Nous veillons l'heure de la vent geance : élie est proche.

Phonime endormi. Et il se disoit: Si au moins je pouvois laisser ma couronne à cet enfant: et ses yeux hagards se tour-noient vers un berceau sur lequel su avoit posé un bandéau de reine.

Mais, lorsqu'il commençoit à se cal-

ther et à se consoler un pen dans cette.

pensée, un satre homme, semblable à
bui par les traits, saisit l'enfant et l'écrasa contre la muraille.

Et le vieillard se sentit défailir d'horreur.

Et il fut transporté au même instant en deux lieux divers; et, quoique séparés, ces lieux, pour lui, ne formoient qu'un lieu.

Et il vit deux hommes, qu'à l'age près on suroit pu prendre pour le même, homme: et il comprit qu'ils avoient été nourris dans le même sein.

Et leur sommeil étoit celui du condanné qui attend le supplice à son réveil. Des ombres enveloppées d'un linsemi sanglant passoient devant eux, et chacune d'elles, en passant, les touchoit, et leurs membres se retiroient. et se contractoient, commis pour se dérober à cet attouchement de la mort.

Puis ils se regardoient l'un l'autre

avec une espèce de sourire affreux, et leur œil s'enflammoit, et leur main s'agitoit convulsivement sur un manche de poignard.

Et le vieillard vit ensuite un homme blème et maigre. Les soupçons se glissoient en foule près de son lit, distilloient leur venin sur sa face, murmuroient à voix basse des paroles sinistres, et enfonçoient lentement leurs ongles dans son crâne mouillé d'une sueur froide. Et une forme humaine, pâle comme un suaire, s'approcha de lui, et, sans parler, lui montra du doigt une marque livide qu'elle avoit autour du cou. Et, dans le lit où il gisoit, les genoux de l'homme blême se choquèrent, et sa bouche s'entr'ouvrit de terreur, et ses yeux se dilatèrent horriblement.

Et le vieillard, transi d'effroi, fut transporté dans un palais plus grand.

Et celui qui dormoit là ne respiroit

qu'avec une peine extrême. Un spectre noir étoit accroupi sur sa poitrine et le regardoit en ricanant. Et il lui parloit à l'oreille, et ses paroles devenoient des visions dans l'âme de l'homme qu'il pressoit et fouloit de ses os pointus.

Et celui-ci se voyoit entouré d'une innombrable multitude qui poussoit des cris effrayants:

Tu nous as promis la liberté, et tu nous as donné l'esclavage.

Tu nous as promis de régner par les lois, et les lois ne sont que tes caprices.

Tu nous as promis d'épargner le pain de nos femmes et de nos enfants, et tu as doublé notre misère pour grossir tes trésors.

Tu nous as promis de la gloire, et tu nous a valu le mépris des peuples et leur juste haine.

Descends, descends, et va dormir avec les parjures et les tyrans.

Et il se sentoit précipité, traîné par cette multitude, et il s'accrochoit à des sacs d'or, et les sacs crevoient, et l'or s'échappoit et tomboit à terre.

Et il lui sembloit qu'il erroit pauvre dans le monde, et, qu'ayant soif, il demandoit à boire par charité, et qu'on lui présentoit un verre plein de houe; et que tous le fuyoient, tous le mandisbeient, parce qu'il étoit marqué au front du signe des trattres.

Et le vieillard détourna de lui les yeux avec dégoût.

Et dans deux autres palais, il vit deux autres hommes révant de supplices. Car, disoient-ils, où trouverons-nous quelque sûreté? Le sol est miné sous nos pieds; les nations nous abhorrent; les petits enfants même, dans leurs prières; demandent à Dieu, soir et matin, que la terre soit délivrée de nous.

Et l'un condamneit à la prison dure;

c'estià-dire à toutes les tortures du corpe et de l'âme et à la mort de la faim, des malhement qu'il component d'avoir prononcé le mot de patrie; et l'autre, après avoir comfiqué beus biens, ordonnoit de jeter au fond d'un cachet dant jeunes filles compables d'avoir soigné leurs frères blessés dans un hôpital.

Et comme ils se fatiguoient à ce travail de hourneau, des massagers leur agrivèrent.

Et l'un des messagers disoit : Ves provinces du Midi ont brisé leurs chatmes, et avec les tronçons elles ont chassé vos gouverneurs et vos soldats.

Et l'autre : Vos aigles out été déchirées sur les bords du large fleuve : ses flots en emportent les débris.

Et les deux reis se tordojent sur leur couche.

Et le visitione en vit un troisième. Il avoit chassé Dieu de son cour, et, dans son cœur, à la place de Dieu, étoit un ver qui le rongeoit sans relache; et quand l'angoisse devenoit plus vive, il balbutioit de sourds blasphèmes, et ses lèvres se couvroient d'une écume rougeatre.

Et il lui sembloit être dans une plaine immense, seul avec le ver qui ne le quittoit point. Et cette plaine étoit un cimetière, le cimètière d'un peuple égorgé.

Et tout à coup voilà que la terre s'ément; les tombes s'ouvrent, les morts se lèvent et s'avancent en foule: et il ne pouvoit ni faire un mouvement, ni pousser un cri.

Et tous cea morts, hommes, femmes, enfants, le regardoient en silence: et après un peu de temps, dans le même silence, ils prirent les pierres des tombes et les posèrent autour de lui.

Il en eut d'abord jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la poitrine, puis jusqu'à la bouche, et il tendoit avec effort les muscles de son cou pour respirer une fois de plus; et l'édifice montoit toujours, et lorsqu'il fut achevé, le faite se perdoit dans une nuée sombre.

Les forces du vieillard commençoient à l'abandonner; son âme regorgeoit d'épouvante.

Et voilà qu'ayant traversé plusieurs salles désertes, dans une petite chambre, sur un lit qu'éclairoit à peine une lampe pâle, il aperçoit un homme usé par les ans.

Autour du lit étoient sept peurs, quatre d'un côté, trois de l'autre.

Et l'une des peurs posa la main sur le cœur de l'homme âgé, et il tressaillit, et ses membres tremblèrent; et la main resta là tant qu'elle sentit un peu de chaleur.

Et après celle-ci une autre plus froide fit ce qu'avoit fait la première, et toutes posèvent le main sur le cour de l'homme acé.

Et il se pessa en lui des choses qu'on ne peut dévoiler.

Il voyoit dans le lointain, vers la pôle, un fantôme horrible qui lui diseit: Donne-toi à mei, et je te réchaufferai de mon haleine.

Et de ses doigts glacés, l'homme de peur ésrivoit un paste, je ne sais quel paste, mais chaque mot en étoit comme un râle d'agonie.

Et ce fut la dernière vision. Et le vieillard s'étant réveillé, rendit graces à la Providence de la part qu'elle sui avoit soite dans les donleurs de la vie.

Et le pélerin ini dit : Espéraz et priaz ; la prière obtient tout. Votre file n'est pas perdu ; vas peux le reverrent avant de se fermer. Attendez en paix les jours de Dieu.

Et le vieillard attendit en paix.

# XXXIV.

Les mant qui effigent la terre ne viennent pas de Dieu, sar Dieu est amour, et tout ce qu'il a fait est hon; ils viennent de Saten, que Dieu a maudit, et des hommes qui ont Satan pour père et pour mattre.

Or, les fils de feten sont nombreux dans le monds. A masure qu'ils passent, Dieu écrit leurs noms dans un livra acellé, qui sort ouvert et lu devant tous à la fim des temps.

Il y a les hommes qui n'aiment qu'auximent en autres; et coux-ci sont des hommes de heime, car n'aimer que sei s'est hair les autres.

It y a les bammes d'argueil. qui ve

peuvent souffrir d'égaux, qui veulent toujours commander et dominer.

Il y a les hommes de convoitise, qui demandent toujours de l'or, des honneurs, des jouissances, et ne sont jamais rassasiés.

Il y a les hommes de rapine, qui épient le foible pour le dépouiller de force ou de ruse, et qui rôdent la nuit autour de la demeure de la veuve et de l'orphelin.

Il y a les hommes de meurtre, qui n'ont que des pensées violentes, qui disent: Vous êtes nos frères, et tuent ceux qu'ils appellent leurs frères, sitôt qu'ils les soupçonnent d'être opposés à leurs desseins, et écrivent des lois avec leur sang.

Il y a les hommes de peur, qui tremblent devant le méchant et lui baisent la main, espérant par là se dérober à son oppression, et qui, lorsqu'un innocent est attaqué sur la place publique, se hâtent de rentrer dans leur maison, et d'en fermer la porte.

Tous ces hommes ont détruit la paix, la sûreté et la liberté sur la terre.

Vous ne retrouverez donc la liberté, la sûreté, la paix, qu'en combattant contre eux sans relâche.

La cité qu'ils ont faite est la cité de Satan; vous avez à rebâtir la cité de Dieu.

Dans la cité de Dieu, chacun aime ses frères comme soi-même, et c'est pourquoi nul n'est délaissé, nul n'y souffre, s'il est un remède à ses souffrances.

Dans la cité de Dieu, tous sont égaux, aucun ne domine, car la justice seule y règne avec l'amour.

Dans la cité de Dieu, chacun possède sans crainte ce qui est à lui, et ne désire rien de plus, parce que ce qui est à ont opposé à la sagesse de Dieu, que les hommes ne comprenoient plus, la sagesse du prince de ce monde, de Satan.

Or Satan, qui est le roi des oppresseurs des nations, leur suggéra, pour affermir leur tyrannie, une ruse infernale.

Il leur dit: Voici ce qu'il faut faire. Prenez dans chaque famille les jeunes gens les plus robustes, et donnez-leur des armes, et exercez-les à les manier, et ils combattront pour vous contre leurs pères et leurs frères; car je leur persuaderai que c'est une action glorieuse.

Je leur ferai deux idoles, qui s'appelleront Honneur et Fidélité, et une loi qui s'appellera Obéissance passive.

Et ils adoreront ces idoles, et ils se soumettront à cette loi aveuglément, parce que je séduirai leur esprit, et vous n'aurez plus rien à craindre. Et les oppresseurs des nations firent ce que Setan leur avoit dit, et Satan aussi accomplit ce qu'il avoit promis aux oppresseurs des nations.

Et l'on vit les enfants du peuple lever le bras contre le peuple, égorger leurs frères, enchaîner leurs pères, et oublier juagu'aux entrailles qui les avoient portés.

Quand en leur disoit : Au nom de tout ce qui est sacré, pensez à l'injustice, à l'atrocité de ce qu'on vous ordonne, ils répondoient : Nous ne penseus point, nous obéissons.

Et quand on leur disoit: N'y a-t-il plus en vous aucun amour pour vos pères, vos mères, vos frères et vos sœurs? ils répondoient: Nous n'aimons point, nous obéissons.

Et quand on leur montroit les autels du Dieu qui a créé l'hémme et du Christ qui l'a sauvé, ils s'écricient : Ce sont la les Dieux de la patrie; nos Dieux, à nous, sont les Dieux de ses maîtres, la Fidélité et l'Honneur.

Je vous le dis en vérité, depuis la séduction de la première femme par le Serpent, il n'y a point eu de séduction plus effrayante que celle-la.

Mais elle touche à sa fin. Lorsque l'esprit mauvais fascine des âmes droites, ce n'est que pour un temps. Elles passent comme à travers un rêve affreux', et au réveil elles bénissent Dieu, qui les a délivrées de ce tourment.

Encore quelques jours, et ceux qui combattoient pour les oppresseurs combattront pour les opprimés; ceux qui combattoient pour retenir dans les fers leurs pères, leurs mères, leurs frères et leurs sœurs, combattront pour les affranchir.

Et Satan fuira dans ses cavernes avec les dominateurs des nations.

# XXXVI.

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour Dieu et les autels de la patrie.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

V Je vais combattre pour la justice, pour la sainte cause des peuples, pour les droits sacrés du genre humain.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour délivrer mes frères de l'oppression, pour briser leurs chaines et les chaînes du monde.

Que tes armes soient benies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre contre les hommes iniques pour ceux qu'ils renversent et foulent aux pieds, contre les maîtres pour les esclaves, contre les tyrans pour la liberté:

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour que tous ne saient plus la proiede quelques-uns, pour relevar les têtes courbées et soutenir les; genoux qui fléchissent.

Que tes armes scient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour que les pères ne maudissent plus le jour où il leur fut dit: Un fils vous est né; ni les mères celui où elles le serrèrent pour la première fois sur leur sein. Que tes annés scient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour que le frère ne s'attriste plus en voyant sa sœur se faner comme l'herbe que la terre refuse de nourrir; pour que la sœur ne regarde plus en pleurant son frère qui part et ne reviendra point.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour que chacun mange en paix le fruit de son travail; pour sécher les larmes des petits enfants. qui demandent du pain, et en leur répond : Il n'y a plus de pain : on nous a pris ce qui en restoit.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu? Je vais combattre pour le pauvre, pour qu'il ne soit pas à jamais dépouillé de sa part dans l'héritage commun.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour chasser la faim des chaumières, pour ramener dans les familles l'abondance, la sécurité et la joie.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour rendre à ceux que les oppresseurs ont jetés au fond des cachots, l'air qui manque à leurs poitrines et la iumière que cherchent leurs yeux.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour renverser les : betrières qui séparent les peuples, et les empêchent de s'embrasser comme les fils du même père, destinés à vivre unis : dans un même amour.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeuné soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour affranchir de la tyrannie de l'homme la pensée, la parole, la conscience.

Que tes armes soient bénies, jeune soldat!

Jeune soldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour les lois éternelles descendues d'en haut, pour la justice qui protège les droits, pour la charité qui adoucit les maux inévitables.

Que tes armes soient bénics, jeune soldat!

Jenne seldat, où vas-tu?

Je vais combattre pour que tous munt au ciel un Dien, et une patrie sur la terre.

Que tes armes seient bénies, sept suis bénies, jeune soldat!

# XXXVII.

Pourquei vous fatiguez-vous vainement dans votre misère? Vetre désir est bon, mais vous ne savez pas comment i deit s'accomplir.

Retenez bien cette maxime: Celui-la seul peut rendre la vie, qui a donné la vie.

Vous ne réussirez à rien sans Dieu.

Vous vous tournez et retournez sur votre lit d'angoisse : quel soulagement avez-vous trouvé?

Vous avez abattu quelques tyrans, et il en est venu d'autres pires que les premiers.

Vous avez aboli des lois de servitude, et vous avez eu des lois de sang, et après encore des lois de servitude. Defiez-vous donc des hommes qui se mettent entre Dieu et vous, pour que leur ombre vous le cache. Ces hommestà ont de mauvais desseins.

Car c'est de Dieu que vient la force qui délivre, parce que c'est de Dieu que vient l'amour qui unit.

Que peut faire pour vous un homme qui n'a que sa pensée pour règle, et pour loi que sa volonté.

Même quand il est de bonne foi et ne souhaite que le bien, il faut qu'il vous donne sa volonté pour loi et sa pensée pour règle.

Or tous les tyrans ne font que cela.

Ce n'est pas la peine de bouleverser tout et de s'exposer à tout, pour substituer à une tyrannie une autre tyrannie.

La liberté ne consiste pas en ce que ce soit celui-ci qui domine au lieu de celui-là; mais en ce qu'aucun ne do-mine

Or, où Dieu ne règne pas, il est nécessaire qu'un homme domine, et cela s'est vu toujours.

Le règne de Dieu, je vous le dis encore, c'est le regne de la justice dans les esprits et de la charité dans les cœurs: et il a sur la terre son fondement dans la foi en Dieu et la foi au Christ, qui a promulgué la loi de Dieu, la loi de charité et la loi de justice.

La loi de justice enseigne que tous sont égaux devant leur père, qui est Dieu, et devant leur seul maître, qui est le Christ.

La loi de charité leur apprend à s'aimer et à s'entr'aider comme les fils d'un même père et les disciples d'un même maître.

Et alors ils sont libres, parce que nul ne commande à autrui, s'il n'a été librement choisi de tous pour-commander : et on ne peut leur ravir leur liberté, parce qu'ils sont tous unis pour la défendre.

Mais ceux qui vous disent : Avant nous, on n'a pas su ce que c'est que la justice : la justice ne vient pas de Dien, elle vient de l'homme : fiez-vous à nous, et nous vous en forons une qui vous satisfera :

Ceux-là vous trompent, ou, s'ils vous promettent sincèrement la liberté, ils se trompent cux-mêmes.

Car ils vous demandent de les reconmoître pour maîtres, et ainsi votre liberte ne seroit que l'obéissance à ces nouveaux maîtres.

Répondez-leur que votre maître est le Christ, que vous n'en voulez point d'autre, et le Christ vous affranchira.

### XXXVIII.

Vous avez besoin de beaucoup de patience et d'ant courage qui ne se lasse point : car vous ne vainezez pas en un. jour...

La liberté est le pain que les peuples deisent gagner à la sueur de leur front.

Pinsieurs commencent avec ardeur, et.
puis ils se rebutent, avant d'être arrivés
au temps de la moisson.

lis researchient aux hommes mons et lisches qui, ne pouvant supporter le travail d'arracher de leurs champs les mauvaises bendes à mesure qu'elles croissent, sinceit et ne recueillent point, parce qu'ils ont laissé étouffer la bonne semence: Je vous le dis, il y a toujours une grande famine dans ce pays-là.

Ils ressemblent encore aux hommes insenses qui, ayant élevé jusqu'au toit une maison pour s'y loger, négligent de la couvrir, parce qu'ils crafgnent un peu de fatigue de plus.

Les vents et les pluies viennent, et la maison s'écroule, et ceux qui l'avoient batie sont tout à coup ensevelis sous ses ruines.

Quand même vos espérances auroient été trompées non-sculement sept fois, mais septante fois sept fois, ne perdez jamais l'espérance.

Lorsqu'on a foi en elle, la cause juste triomphé toujours, et celui-là se sauve qui persévère jusqu'à la fin.

Ne dites pas: C'est souffrir beaucoup pour des biens qui ne viendront que tard.

Si ces biens viennent tard si yous

n'en jouissez que peu de temps, ou que même il ne vous soit pas donné d'en jouir du tout, vos enfants en jouiront, et les enfants de vos enfants.

Ils n'auront que ce que vous leur laisserez : voyez donc si vous voulez leur laisser des fers et des verges, et la faim pour héritage.

Celui qui se demande ce que vaut la justice, profane en son cœur la justice; et celui qui suppute ce que coûte la liberté renonce en son cœur à la liberté.

La liberté et la justice vous pèseront dans la même batance où vous les aurez pesées. Apprenez donc à en connoître le prix.

Il y a des peuples qui ne l'ont point connu, et jamais misère n'égala leur misère.

S'il est sur la terre quelque chose de grand, c'est la résolution serme d'un peuple qui marche sous l'œil de Dieu, sans se lasser un moment, à la conquête des droits qu'il tient de lui; qui ne compte ni ses blessures, ni les jours sans repos, ni les nuits sans sommeil, et qui se dit: Qu'est-ce que cela? La justice et la liberté sont dignes de bien d'autres travaux.

Il pourra éprouver des infortunes, des revers, des trahisons, être veudux par qualque Judas. Que rien ne le décourage.

Car, je vous le dis en vérité, quand il descendroit comme le Christ dans le tombeau, comme le Christ il en sorti-roit le troisième jour, vainqueur de la mort, et du Prince de ce monde, et des ninistres du Prince de ce monde.

### XXXIX.

Le laboureur porte le poids du jour, s'expose à la pluie, au soleil, aux vents, pour préparer par son travail la moisson qui remplira ses greniers à l'automne.

La justice est la moisson des peuples.

L'artisan se lève avant l'aube, allume sa petite l'ampe, et fatigue sans relache pour gagner un peu de pain qui le nour-risse lui et ses enfants.

· La justice est le pain des peuples.

Le marchand ne refuse aucuń labeur, ne se plaint d'aucune peine; il use son corps et oublie le sommeil, afin d'amasser des richesses.

La liberté est la richesse des peuples. Le matelot traverse les mers, se livre. aux flots et aux tempêtes, se hasarde entre les écueils, souffre le froid et le chaud, afin de s'assurer quelque repos dans ses vieux ans.

La liberté est le repos des peuples.

Le soldat se soumet aux plus dures privations, il veille et combat, et donne son sang pour ce qu'il appelle la gloire.

La liberté est la gloire des peuples.

S'il est un peuple qui estime moins la justice et la liberté, que le laboureur sa moisson, l'artisan un peu de pein, le marchand les richesses, le matelet le repos et le soldat la gloire; élevez autour de ce peuple une haute muraille, afin que son haleine n'infecte pas le ruste de la terre.

Quand viendra le grand jour du jugement des peuples, il lui sora dit : Qu'astu fait de ton ame? en n'en a vu ni signe mi trace. Les jouissences de la brute ont été tout pour toi. Tu as aimé la boue, va pourrir dans la boue.

Et le peuple, au contraire, qui au dessus des biens matériels aura placé dans son cœur les vrais biens; qui pour les conquérir n'aura épargué aucun travail, aucune fatigue, aucun sacrifice, autendra cette parole:

A coux qui ent une ême, la récompense des âmes. Paves que tu as aimé plus que toutes choses la liberte et la justice, viens, et possède à jamais la justice et la liberté. metne chargé que l'homme de courage qui perte les fers du prisonnier?

Croyez-vous que l'homme timide qui expire dans son lit, étouffé par l'air infect qui environne la tyrannie, ait une mort plus désirable que l'homme ferme qui, sur l'échafaud, rend à Dieu son âme libre comme il l'a reçue de tui?

Le travail est partout et la souffrance partout : seulement il y a des travaux stériles et des travaux féconds, des souffrances infâmes et des souffrances glorieuses.

### XII.

Il s'en alloit errant sur la terre. Que Dieu guide le pauvre exilé!

J'ai passé à travers les peuples, et ils m'ont regardé, et je les ai regardés, et nous ne nous sommes point recommes. L'exilé partout est seul.

Lorsque je voyois, an déclin du jour, s'élever du creux d'un vallon la fumée de quelque (chaumière, je me disois: Heureux celui qui retrouve le soir le foyer domestique, et s'y assist au milieu des siens. L'exilé partout est seul.

Où vont ces nueges que chasse la tempête? Elle me chasse comme eux, et qu'importe où? L'exilé partout est seul.

Ces arbres sont beaux, ces fleurs sont

belles; mais ce ne sont point les fleurs ni les arbres de mon pays : ils ne me disent rien. L'exilé partout est seul.

Ce ruisseau coule mollement dans la plaine; mais son murmure n'est pas ce-lui qu'entendit mon enfance : il ne rappelle à mon âme aucun souvenir. L'exilé partout est seul.

Ces chants sont doux, mais les tristesses et les joies qu'ils réveillent ne sont ni mes tristesses ni mes joies. L'exile partout est seul.

On m'a demandé: Pourquoi pleurezvous? Et quand je l'ai dit, nul n'a pleuré, parce qu'on ne me comprenoit point. L'exilé partout est seul.

J'ai vu des vieillards entourés d'enfants, comme l'olivier de ses rejetons; ' mais aucun de ces vieillards ne m'appeloit son fils, aucun de ces enfants ne m'appeloit son frère. L'exilé partout est ' seul J'ai vu des jeunes filles sourire, d'un sourire aussi pur que la brise du matin, à celui que leur amour s'étoit choisi pour époux; mais pas une ne m'a souri. L'exilé partout est seul.

J'ai vu des jeunes hommes, poitrine contre poitrine, s'étreindre comme s'ils avoient voulu de deux vies ne faire qu'une vie; 'mais pas un ne m'a serré la main. L'exilé partout est seul.

Il n'ý a d'amis, d'épouses, de pères et de frères que dans la patrie. L'exilé partout est seul.

Pauvre exilé! cesse de gémir; tous sont bannis comme toi : tous voient passer et s'évanouir pères, frères, épouses, amis.

La patrie n'est point ici-bas; l'homme vainement l'y cherche; ce qu'il prend pour elle n'est qu'un gite d'une nuit.

Il s'en va errant sur la terre. Que De guide le pauvre exilé!

#### XLII.

Et la patrie me fut montrée.

Je fus ravi au-dessus de la région des ombres, et je voyois le temps les emporter d'une vitesse indicible à travers le vide, comme on voit le souffie du Midi emporter les vapeurs légères qui glissent dans le lointain sur la plaine.

Et je montois, et je montois encore; et les réalités, invisibles à l'œil de chair, m'apparurent, et j'entendis des sons qui n'ont point d'écho dans ce monde de fantômes.

Et ce que j'entendois, ce que je voyois étoit si vivant, mon âme le saisissoit avec une telle puissance, qu'il me sembloit qu'auparavant tout ce que j'avois cru voir etentendre n'étoit qu'un songe vague de ...

Que dirai-je donc aux enfants de la muit, et que peuvent-ils comprendre? Et des hauteurs du jour éternel, ne suis-je pas aussi retombé avec eux au sein de la muit, dans la région du temps et des ombres?

Je voyois comme un océan immobile, immense, infini; et dans cetocéan, trois océans: un océan de force, un océan de lumière, un océan de vie; et ces trois océans, se pénétrant l'un l'autre sans se confondre, ne formoient qu'un même océan, qu'une même unité indivisible, absoine; éternelle.

Et cette unité étoit Celui qui est; et au fond de son être, un nœud inessable lioit entre elles trois Personnes, qui me furent nommées, et leurs noms étoient le Père, le Fils, l'Esprit; et il y avoit là une génération mystérieuse, un souf-

ste mystérieux, vivant, sécond; et le Père, le Fils, l'Esprit, étoient Celui qui est.

Et le Père m'apparoissoit comme une puissance qui, au dedans de l'Être infini, un avec elle, n'a qu'un seul acte, permauent, complet, illimité, qui est l'Être infini lui-même.

Et le Fils m'apparoissoit comme une parole, permanente, complète, illimitée, qui dit ce qu'opère la puissance du Père, ce qu'il est, ce qu'est l'Être in-fini.

Et l'Esprit m'apparoissoit comme l'amour, l'effusion, l'aspiration mutuelle du Père et du Fils, les animant d'une. vie commune, animant d'une vie permanente, complète illimitée, l'Être infini

Et ces trois étoient un, et ces trois étoient Dieu, et ils s'embrassoient et s'unissoient dans l'impénétrable sanctuaire de la substance une; et cette union, cet embrassement, étoient, au sein de l'immensité, l'éternelle joie, la volupté éternelle de Celui qui est.

Et dans les profondeurs de cet infini océan d'être, nageoit et flottoit et se dilatoit la création; telle qu'une se qui incessamment dilateroit ses rivages au milieu d'une mer sans limites.

Elle s'épanouissoit comme une fleur qui jette ses racines dans les eaux, et qui étend ses longs filets et ses corolles à la surface.

Et je voyois les êtres s'enchaîner aux êtres, et se produire et se développer dans leur variété innombrable, s'abreuvant, se nourrissant d'une sève qui jamais ne s'épuise, de la force, de la lumière et de la vie de Celui qui est.

Et tout ce qui m'avoit été caché jusqu'alors se dévoiloit à mes regards, que n'arrétait plus la matérielle saveloppe des essences.

Dégagé des entraves terrestres, je m'en aliois de monde en monde, comme ici-bas l'esprit va d'une pensée à une pensée; et, après m'être plongé, perdu, dans ces merveilles de la puissance, de la sagesse et de l'amour, je me plongeois, je me pendois dans la source même de l'amour, de la sagesse et de la puis-ance.

Et je sentois ce que c'est que la patrie; etje m'enivrois de lumière, et mon âme, emportée par des flots d'harmonie, s'endormoit sur les ondes célestes, dans une extase inénarrable.

Et puis je voyois le Christ à la droite de son Père, rayonnant d'une gloire immortelle.

Et je le voyoisaussi comme un agneau mystique immolé sur un autel; des myriades d'anges et les hommes rachetes de son sang l'environnoient, et, chantant ses louanges, ils lui rendoient grâce dans le langage des cieux.

Et une goutte du sang de l'Agnessi tomboit sur la nature languissante et malade, et je la vis se transfigurer; et toutes les créatures qu'elle renserme palpitèrent d'une vie nouvelle, et toutes élevèrent la voix, et cette voix disoit:

Saint, Saint, est Celui qui a détruit le mal et vaincu la mort.

Et le Fils se pencha sur le sein du Père, et l'Esprit les couvrit de son ombre, et il y eut entre eux un mystère divin, et les cieux en silence tressaillirent.

FIN.

• r, •

.

•

# AFFAIRES DE ROME.

. • , .

.

## AFFAIRES DE ROME.

IMPRIMERIE DE MADAME PORTHMANN, Rue du Hasard-Richelieu, 8.

### **AFFAIRES**

# DE ROME,

PAR

F. LAMENNAIS, Hugues Félicite
Robert de.

Deuxième Edition.

TOME I.

PARIS,
PAGNERRE, ÉDITEUR,

RUB DE SEINE, 14 BIS.

1839

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | ٠ |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

### AFFAIRES DE ROME:

Le temps fuit de nos jours avec une telle rapidité, qu'en quelques années l'on voit s'accomplir ce qui jadis eût été souvent l'œuvre d'un siècle ou même de plusieurs. Nous parlons encore moins des révolutions politiques, si soudaines cependant, si multipliées, si profondes, que d'un autre genre de révolutions dont les autres ne sont que le retentissement extérieur et, pour ainsi parler, la manifestation plastique. Car, si l'ancienne philosophie disoit: « Rien n'est dans l'intelligence qui n'ait aupa-« vant été dans les sens; » il est plus vrai de dire, qu'en ce qui tient au mouvement des choses humaines, rien n'apparoît aux sens qui n'ait auparavant existé dans l'intelligence. Tout sort de la pensée, et l'histoire du monde n'est que l'histoire de son développement. Or, voyez combien de changements survenus dans l'opinion, en France et hors de France; combien de conceptions, de vues nouvelles, se sont successivement produites, seulement à partir de l'époque récente des événements de juillet. Un homme qui, depuis ce temps, séparé des autres hommes, rentreroit aujourd'hui parmi eux, les reconnoîtroit à peine, et les trouvant, sur une foule de points, quelques-uns d'une grave importance, si différents de ce qu'il les avoit connus, il douteroit s'il rêve ou s'il veille. Nous remarquons peu ces mutations, parce que tous, et ceux même qui s'en croient le plus exempts, y participent à des degrés divers, et qu'elles s'opèrent insensiblement par des nuances insaisissables. Elles n'en sont ni moins réelles', ni moins curieuses à observer, et ceux que l'habitude de la réflexion porte à les considérer plus attentivement, les admirent comme une permanente révélation des lois immuables qui règlent la croissance indéfinie de l'esprit humain.

7

,

5

4

3

- 4

1

7

17

Į

'n,

۲

Il suit de là que beaucoup de choses tombent journellement dans le domaine paisible du passé, et que n'offrant plus d'autre intérêt que celui de l'histoire, on peut en parler librement, sans craindre de soulever de nouveau les passions qu'elles excitoient : car on ne se passionne guère pour ou contre certaines idées qu'autant qu'elles se lient à des intérêts actuellement vivants.

Nous avons donc pensé que rien aujourd'hui ne nous empêchoit de céder aux instances que depuis longtemps on nous faisoit de rendre publiques certaines pièces relatives à nos rapports avec Rome au sujet de l'Avenir. Les fondateurs de ce journal et des œuvres qui s'y rat-

tachoient avoient sans doute personnellement peu d'importance, mais les questions traitées par eux en avaient une grande, car elles embrassoient à la fois la religion et la politique dans leur mutuelle liaison. Convaincus que la liberté à laquelle aspirent les peuples chrétiens, et qui certainement deviendra la base de la société future, loin d'être opposée au christianisme, n'en est qu'une conséquence directe, un développement nécessaire, ils crurent servir l'humanité, souffrante de ses propres efforts et des résistances qu'ils rencontrent, en essayant de ramener à sa source primitive le sentiment partout si vif qui pousse les nations à s'affranchir. Car ce n'est pas tout, il s'en faut, de renverser les oppresseurs; éternellement il en renaîtra d'autres, si l'on ne détruit, si l'on n'atténue au moins le principe même de l'oppression, et qu'à la place des causes de mal on ne mette une cause efficace de bien. Or, toutes les causes de mal sont renfermées dans l'égoïsme, dans l'amour exclusif de soi, comme toute cause de bien l'est dans l'amour d'autrui et dans le dévouement que cet amour inspire. Aucune forme de gouvernement, quoique les diverses formes qu'il peut recevoir soient fort éloignées d'être indifférentes, ne sauroit par elle-même satisfaire les peuples ni remédier à leurs maux. Le vrai, l'unique remède, Dieu l'a mis dans la loi évangélique destinée à unir les hommes par une fraternelle affection, qui fasse que tous vivent en chacun, et que chacun vive en tous. La liberté réelle et l'esprit chrétien sont inséparables. Qui n'aime pas son frère comme soi-même, celui-là, quelles que puissent être ses opinions spéculatives, a en soi un germe de tyrannie et conséquemment de servitude. Aussi le besoin de liberté, aujourd'hui si universel et si énergique, est-il à nos yeux une preuve certaine que le christianisme, loin d'être affoibli, a plus de vraie puissance que jamais. Quittant la surface de la société où l'étouffoient mille gênes diverses, il est descendu au fond de ses entrailles, et là, en silence, il accomplit son œuvre qui commence à peine.

L'Avenir se proposoit encore de défendre l'institution catholique, languissante et persécutée, principalement par les pouvoirs qui affectent de s'en déclarer les protecteurs. Il pensoit qu'elle devoit étendre ses racines presque desséchées dans le sein de l'humanité même, pour y puiser de nouveau la sève qui lui manquoit, et qu'en unissant sa cause à celle des peuples, elle pourroit recouvrer sa vigueur éteinte, régulariser le mouvement social et le hâter, en lui imprimant ce caractère religieux qui, naturellement lié à tous les instincts élevés de l'homme, est aussi une force, et la plus grande. Quelque chose de semblable à ce qui se passa lors de la première prédication de l'Évan-

gilo paraissoit nécessaire pour ramener au catholicisme défaillant les populations qui s'en éloignoient. La fraternité universelle proclamée par Jésus, cette doctrine si belle, si consolante, si divine, recueillié dans les profondeurs désolées de l'âme humaine, y ranima soudain les germes flétris du vrai et du bien, que Dieu y avoit déposés originairement. Ce qu'une société égoïste et corrompue avoit abaissé, le Christ le releva. Rénovateur des lois immuables, de l'oubli desquels étaient sortis tant de maux, tant de crimes, tant d'oppressions, il effaça devant le commun Père, qui ne fait point d'acception entre ses enfants, toutes les distinctions crées par l'orgueil et la cupidité. Il plaça le pauvre en face du riche, le foible en présence du fort, et il demanda quel est le plus grand? Et le plus grand, ce ne fut ni le fort à cause de sa force, ni le foible à cause de sa foiblesse, ni leriche à cause de son opulence, ni le pauvre à cause de son dénuement, mais celui qui accompliroit plus parfaitement le souverain précepte d'aimer Dieu et les hommes. Les droits les plus sacrés, parce qu'ils n'avoient d'autre défense qu'eux mêmes, furentles droits de ceux à qui jusque là on n'avoit reconnu aucuns droits : les devoirs les plus étendus surent les devoirs de ceux qui s'étoient crus au dessus de tout devoir. Le titre de serviteur devint la définition même du pouvoir. On dut se faire le dernier pour être le

premier. Le vieux mondesentit qu'il crouloit. Un monde nouveau naquit où affluèrent, comme en un refuge inespéré, toutes les souffrances, toutes les misères sociales, tout ce qui avoit faim et soif de la justice, et c'est ainsi que se dilata si promptement l'Église primitive, centre d'amour autour duquel se reconstitua l'humanité. Pourquoi donc, après dix-huit siècles, se détachoiton de cette Église, si ce n'est parce que, au moins en apparence, elle s'étoit-elle-même pratiquement détachée des maximes où elle avoit puisé à l'origine une vie si puissante? Et dèslors quel moyen pour elle de redevenir ce qu'elle fut en ses commencements, de recouvrer, avec la confiance des masses populaires, son influence sur elles, que de se retremper à sa source, d'identisser ses intérêts, si tant est qu'elle en eut de propres, aux intérêts de la race humaine, de venir en secours à ses besoins, de l'aider à développer sous toutes ses faces et dans toutes ses conséquences actuellement applicables le principe chrétien de l'égalité de droit, dont la réalisation constitue l'ordre sans lequel nulle liberté, et la liberté sans laquelle nul ordre? Ces pensées pouvoient peut-être, au premier aspect, ne sembler ni trop absurdes, ni trop choquantes.

Les faits ne tardèrent pas cependant à montrer combien, en espérant que la hiérarchie catholique sentiroit la nécessité de s'allier avec les peuples pour la conquête de leur liberté commune, Papenir s'étoit fait illusion. Des multitudes de protestations contre cette idée folle et pernicieuse, et d'obstacles à son exécution, surgirent de tous côtés. Le détail en seroit instructif, mais il nous entraîneroit trop loin. Il falloit sortir d'une position chaque jour plus difficile et plus équivoque; car on ne se contentoit pas d'intriguer, de calomnier, d'injurier en vertu de ses propres opinions, on faisoit encore parler Rome, mais vaguement, et sans qu'il fût possible de reconnoître ce que contenoient de vrai ou de faux ces bruits sourdement répandus et propagés avec un zèle pieusement infatigable.

Il est certain que si, à cette époque, les écrivains de l'Avenir avoient pu savoir d'une manière positive que Rome désapprouvoit leurs efforts, ils seroient aussitôt rentrés dans le silence et dans l'inaction, avec regret sans doute, mais sans hésiter un instant. Il est certain encore que si, moins dominés par une délicatesse scrupuleuse, ils eussent méprisé tant d'indignes attaques et continué hardiment leurs travaux, aucun acte de l'autorité ne seroit venu les forcer de les interrompre.

Dans leur candeur, ils s'arrêtèrent à une autre résolution. Indécis sur ce qu'ils devoient croire des dispositions du souverain pontife à leur égard, trois d'entre eux, de l'avis de tous, prirent le parti de se rendre à Rome, pour s'assuser de ce qu'ils auroient sans cela ignoré long-

temps, et toujours peut-être. La suspension de l'Avenir, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu les éclaircissements qu'ils alloient chercher dans la capitale du monde chrétien, dut prouver aux plus soupçonneux leur parfaite bonne foi.

De nombreux témoignages d'intérêt, de vives marques de sympathie leur furent donnés sur toute leur route. En arrivant à, Lyon, ils trouvèrent la ville au pouvoir des pauvres ouvriers, que tous, hors leurs implacables ennemis, bénissoient; car, défenseurs d'une cause juste et sainte, et jusqu'au bout dignes d'elle, pas une pensée mauvaise ou suspecte n'étoit montée en leur cœur après le combat; le peuple avoit vaincu, et l'ordre, et la liberté, et la sécurité régnoient. Tels étoient les hommes que le maréchai Soult, un mois plus tard, refusoit même d'écouter, parce qu'il ne traitoit pas, disoit-il, avec des brigands. Ces souvenirs doivent être conservés; ils ne forment pas la moins instructive partie de l'histoire.

1

'n

ì

En descendant le Rhône, nous rencontrâmes de rechef, au milieu du fleuve, devant Valence, les douceurs de la civilisation constitutionneile et monarchique. Une troupe de gendarmes et autres gens de police se précipitèrent à bord du bateau qu'ils guettoient au passage, pour y exercer toutes ces petites et basses et vexatoires inquisitions d'où dépend aujourd'hui, comme chacun sait, la sûreté des empires. Elles atteignirent principalement quelques Polonois, jeunes et

tristes victimes d'une double fatalité de malheur, qui, des ruines de la patrie que leur héroïque dévouement n'avoit pu sauver, les jetoit, à l'extrémité opposée de l'Europe, au milieu d'autres ruines moins glorieuses.

Nons admirâmes à Avignon l'antique palais des Papes, magnifique encore malgré les dégradations de toute espèce et les honteuses mutilations que journellement on lui fait subir. Son imposant aspect offre je ne sais quel mélange de château féodal et de couvent, quelque chose du moine Hildebrand et du somptueux Bertrand de Got; mais ce dernier caractère domine. La papauté acheva de se séculariser entre ces hautes murailles chargées de splendides ornements, sous ces plafonds peints et dorés, au sein du luxe, des intrigues mondaines, des passions et des corruptions qui indignoient Pétrarque. Ce passé, triste mais non sans grandeur, remplit d'une émotion profonde l'âme de celui qui traverse ces silencieux débris pour aller au loin chercher d'autres. débris, encore palpitants, de la même puissance.

Après nous être arrêtés un peu dans la vieille colonie des Phocéens, toujours florissante par son commerce, toujours hospitalière, nous continuàmes notre route, retrouvant à chaque pas quelque grave ou touchant souvenir de l'histoire. Ici Toulon, où commença, sous les plis d'un drapeau sanglant, la fortune merveilleuse du plus grand homme

des temps modernes; au-delà, le petit golfe de Cannes, où elle parut se relever un moment, pour aller bientôt expirer solitaire sur un rocher de l'Atlantique; et tout auprès, par un doux contraste avec les turbulents soucis et les rêves agités de l'ambition humaine, Lerins, cet asile de paix, où, lorsque l'épée des Barbares démembroit pièce à pièce l'empire romain, s'abritèrent, comme l'alcyon sous une fleur marine, la science, l'amour, la foi, tout ce qui console, enchante et régénère l'humanité.

D'Antibes à Gênes, la route côtoie presque toujours la mer, au sein de laquelle ses bords charmants découpent leurs formes sinueuses et variées comme nos vies d'un instant dessinent leurs fragiles contours dans la durée immense, éternelle. Aucunes paroles ne sauroient peindre la ravissante beauté de ces rivages toujours attiédis par une molle haleine de printemps. D'un côté, la plaine à la fois mobile et uniforme, où apparoissent çà et là quelques voiles blanches qui la sillonnent en des sens divers. Sur la pente opposée des montagnes, que coupent de fertiles vallées ou de profonds ravins, les inépuisables richesses d'une nature tour-à-tour imposante, gracieuse, qui s'empare de l'âme, y apaise les tumultueuses pensées, les amers ressouvenirs, les prévoyances inquiètes, et peu-à-peu l'endort dans la vague contemplation de je ne sais quoi d'insaisissable comme le

son fugitif, de mystérieux comme l'univers, et d'infini comme son auteur. Cependant, telle est la puissance des premières impressions que, dans ces riantes et magnifiques scènes, rien pour moi n'égaloit celles qui frappèrent mes jeunes regards: les côtes âpres et nues de ma vieille Armorique, ses tempêtes, ses rocs de granit battus par des flots verdâtres, ses écueils blanchis de leur écume, ses longues grèves désertes où l'oreille n'entend que le mugissement sourd de la vague, le cri aigu de la mouette tournoyant sous la nuée, et la voix triste et douce de l'hirondelle de mer.

A Cocoletto, entre Nice et Gênes, on montre la maison, depuis peu restaurée, où naquit Christophe Colomb. La pompeuse inscription gravée sur marbre et plaquée au-dessus de la porte contre le mur en dit beaucoup moins que le seul nom de cet homme qui, venant de donner à Ferdinand et à Isabelle un monde nouveau, reçut de leur royale gratitude des fers pour récompense, et pour demeure un cachot.

Quiconque aime la nature et en sent les beautés, s'il a vu l'Italie, désire la revoir : et combien d'autres charmes attirent encore dans cette séduisante contrée! Partout quelque monument de l'art, partout quelque souvenir illustre ou attachant : mais partout aussi, en ces jours mauvais, quelque spectacle douloureux, quelque stigmate de servitude. La misère publique, s'y révélant sous mille aspects hideux, y forme un contraste presque général avec la richesse native du sol. Quel motif de travailler plus que ne l'exige l'impérieuse et stricte nécessité, quand rien ne garantit à chacun le fruit de son travail? Paresse, apathie, langueur, ignorance, insouciance, voilà ce qui frappe d'abord. Ce peuple qui naît, vit et meurt sous le bâton de l'étranger, ou à l'ombre de la potence paternelle des souverainetés nationales, ainsi qu'il leur plaft de se nommer, n'ayant de patrie que dans le passé, ou dans un avenir qui fuit toujours, s'est fait du ciel, de l'air, de la jouissance présente et du sommeil, comme une autre patrie semblable à la dernière, celle du tombeau. Nous parlons des masses dépourvues de lumières : car, en dehors d'elles, il existe un nombre sans cesse croissant d'hommes éclairés et généreux dont l'oppression n'a pu briser l'âme, et qu'un amour ardent de leur pays soutient dans la rude tâche qu'ils se sont imposée de lui préparer un sort meilleur.

Tous les âges rassemblés, entassés, se pressent sur cette terre de ruines. L'époque étrusque, dont il subsiste de remarquables monuments, lie l'époque plus ancienne des premiers habitants connus de l'Italie à celle des Romains. Puis, sur les debris amoncelés par les Barbares, vainqueurs de l'empire, apparoissent d'autres débris: ici, à demi caché sous des ronces et des

herbes sèches, le squelette de quelque village, semblable à un mort que ses compagnons, dans leur fuite, n'auroient pu achever d'ensevelir : là, sur une pointe de rocher, au milieu de ces austères paysages des Apennins, une vieille tour croulante, de larges pans de mur couverts de lierre, séjour autrefois de quelque seigneur féodal, où maintenant, sur le soir, l'orfraie pousse son cri lugubre. Ailleurs, à Lucques, Pise, Florence, Sienne, dans toutes les cités que vivisièrent des institutions populaires, des traces d'une autre grandeur tombée rappellent le temps où, seules libres au sein de la servitude générale, et riches, puissantes par la liberté, elles rallumèrent le flambeau éteint des arts, des sciences, des lettres. Médailles d'un siècle plus récent, de superbes palais abandonnés, déserts, principalement près de Rome, se dégradent d'année en année, montrant encore à travers leurs élégantes fenêtres, ouvertes à la pluie et à tous les vents, les vestiges d'un faste que rien ne rappelle dans nos chétives constructions modernes, d'un luxe grandiose et délicat, dont les arts divers avoient à l'envi réalisé les merveilles. La nature, qui ne vieillit jamais, s'empare peu-àpeu de ces somptueuses villas, œuvres altières de l'homme et fragiles comme lui. Nous avons vu des colombes nicher sur les corniches d'une salle peinte par Raphaël, le caprier sauvage enfoncer ses racines entre les marbres déjoints,

et le lichen les recouvrir de ses larges plaques vertes et blanches. La religion elle-même, dont les magnificences passées ravissent d'étonnement, semble n'avoir travaillé pendant dix siècles qu'à se bâtir un vaste sépulcre. Douze ou quinze franciscains errent aujourd'hui dans l'immense solitude de ce couvent d'Assise, jadis peuplé de six mille moines. A peu de distance s'élevoit, près d'un monastère du même ordre, l'église de Santa Maria degli Angeli, qui renfermoit sous ses hautes voûtes une chapelle plus ancienne, renommée à cause d'une vision que saint François y eut, dit-on. Nous nous arrêtâmes quelques instants pour prier dans ce sanctuaire célèbre. Trois semaines après, un tremblement de terre en faisoit un monceau de décombres. Je ne sais quoi de fatal vous poursuit d'un bout à l'autre de cette belle contrée. On voit sur les bords du chemin, en Ombrie, les restes d'un antique temple de Clitumne. C'était un de ces lieux consacrés où s'assembloient la confédération italique, avant que Rome eut étoussé toutes les autres libertés dans sa liberté propre. Là même nous rencontrâmes, conduits par des sbires du pape, une troupe de pauvres misérables enchaînés deux à deux. La figure de plusieurs annonçoit plutôt la souffrance que le crime. Tous se pressoient autour de nous, tendant la main et demandant d'une voix lamensable quelques bajocchi per carità. Nous avions

sous les yeux les descendants des maîtres du monde.

Ainsi s'en alloient, vers la cité pendant si longtemps dominatrice et reine, trois obscurs chrétiens, vrais représentants d'un autre âge par la simplicité naïve de leur foi, à laquelle aussi peut-être se joignoit quelque intelligence de la société présente, de son esprit, de ses besoins et de ses vœux, dont nulles résistances n'empêcheront l'accomplissement. Des notes diplomatiques de l'Autriche, de la Prusse, de la Russie, les avoient devancés à Rome. On y pressoit le pape de se prononcer contre ces révolutionnaires audacieux, ces impies séducteurs des peuples qu'ils poussoient à la révolte au nom de la religion. Le gouvernement françois agissoit dans le même sens, secondé en cela par le parti carliste, à la tête duquel se trouvoient le cardinal de Rohan, le cardinal Lambruschini, et les jésuites que l'on rencontre partout où se remue quelque intrigue. Le premier, estimable au fond, droit, honnête, mêloit à des sentiments réels de piété les préjugés les plus excessifs de rang et de naissance. Au reste, son attachement à une dynastie malheureuse n'avoit rien que d'honorable et de naturel dans sa position. Élevé dans d'héréditaires sentiments de dévouement et de sidélité féodale, il n'auroit pu admettre d'autres idées que les vieilles idées monarchiques, quand son esprit eut été capable d'en concevoir de

1

•

4

ì

1

•

.

١,

tj

différentes: mais cette faculté lui manquoil. Extrêmement frêle de complexion et d'une délicatesse féminine, jamais il n'atteignit l'âge viril: la nature l'avoit destiné à vieillir dans une longue enfance; il en avoit la foiblesse, les goûts, les petites vanités, l'innocence; aussi les Romains l'avoient-ils surnommé il bambino. Un homme tel que celui-là est toujours conduit par d'autres qui ne le valent pas. Pur instrument passif, il n'agit que sous une impulsion externe, et dès lors il n'a point la responsabilité morale de ses actes.

Le cardinal Lambruschini, né dans l'état de Gènes, y avoit été, sous Pie vII, renvoyé de Rome avec le titre d'archevêque, par le cardinal Gonzalvi qui ne l'aimoit pas. La louable application qu'il apporta aux devoirs de sa charge, sa vie retirée, régulière et digne, lui acquirent le respect public. Cependant, triste et ennuyé dans son vaste palais, il ne cessoit de regretter Rome, non certes à cause des espérances déçues d'une plus haute fortune, dont nul, comme il l'assuroit, ne sentoit mieux que lui la vanité, mais par le pieux désir de se rendre utile dans une sphère moins restreinte. Peut-être ne sûmes-nous pas totalement étranger à la satisfaction qu'il obtint, lorsque Léon XII, qui daignoit nous accorder quelque confiance, le nomma nonce apostolique à Paris. Il sait de quelles paroles de bonté, en même temps que d'approbation de nos doctrines et de nos actes, il dut être près de nous l'organe de la part de ce pontise, dont la mémoire ne cessera jamals de nous être vénérable et chère. Nos relations, au premier moment assez étroites en apparence, furent de peu de durée. Bientôt circonvenu par des hommes adroits et puissants alors, il se jeta dans les voies où s'est perdue la Restauration; et si en cela il obéissoit à ses convictions personnelles, il est juste de dire que sa position politique l'y obligeoit aussi peut-être. On juge bien qu'après les journées de juillet, si ses pensées ne changèrent pas, ses calculs changèrent. Nous n'étions plus pour lui, à beaucoup près, un embarras. Nos liaisons depuis longtemps interrompues se renouèrent. Il approuva la direction que nous avions donnée à l'Agenir. Il nous pria même d'y réclamer, ce que nous fimes, la libre communication des catholiques avec Rome, et nous assirmons ici sur l'honneur qu'il ne nous a jamais, au sujet de ce journal, ni adressé un reproche, ni fait une seule observation critique. Seulement il regrettoit que nous eussions si pleinement abandonné les intérêts de ce petit prince, comme il l'appeloit.

Lorsque les attaques d'une certaine portion du clergé devinrent plus vives, il loua beaucoup le projet que nous lui communiquames, de soumettre au Saint-Siége une exposition de nos doctrines. Puis, changeant tout d'un coup, par des motifs dont nous ne sommes pas juges, il se crut permis de manquer aux plus simples devoirs de la bienséance, en refusant de recevoir M. de Coux et M. l'abbé Gerbet, qui venoient le prier de faire parvenir cette exposition à Rome. Ayant peu après quitté Paris, où il déplaisoit au gouvernement, il erra quelque temps en Savoie, incertain de sa fortune. On nous apprit qu'il y répandoit contre nous des allégations dont personne autant que lui ne connoissoit toute la fausseté. Il les jugeoit apparemment utiles à ses vues; et, en effet, activement servi par les gens qu'il servoit lui-même, il obtint le chapeau de cardinal, et nous l'avons toujours retrouvé depuis parmi nos ennemis les plus passionnés.

L'animosité des jésuites datoit de plus Ioin.

Jamais il ne nous avoient pardonné ce passage d'un de nos écrits: « Ce n'est ici ni le lieu ni le « moment de juger la Compagnie de Jésus, et « de chercher entre les calomnies de la haine et « les panégyriques de l'enthousiasme la vérité « rigoureuse et pure. Rien de plus absurde, de « plus inique, de plus révoltant, que la plupart « des accusations dont elle a été l'objet. On ne « trouveroit nulle part de société dont les mem-« bres aient plus de droit à l'admiration par leur « zèle et au respect par leurs vertus. Après cela, « que leur institut, si saint en lui-même, soit « exempt aujourd'hui d'inconvénients, même

« graves; qu'il soit suffisamment approprié à l'é-« tat actuel des esprits, aux besoins du monde, « nous ne le pensons pas. Mais, encore une fois, « ce n'est ici ni le lieu ni le moment de traiter « cette grande question, et nous ressentirions « une peine profonde s'il nous échappoit une « seule parole qui pût contrister ces hommes « vénérables, à l'instant où le fanatisme de l'im-« piété persécute sous leur nom l'Église catho-« lique tout entière (1). »

Quand, disparus de la scène du monde, les jésuites n'appartiendront plus qu'à l'histoire, son équitable impartialité lui imposera le devoir d'être envers eux plus sévère que nous. Cherchant la raison du caractère particulier qui a distingué cette société dès l'origine, de l'esprit qui l'a constamment animée, des louanges qu'on lui a prodiguées, des reproches amers qui lui ont été aussi adressés toujours, elle la trouvera, croyons-nous, dans le principe même qui a présidé à sa formation. Ce principe est la destruction de l'individualité en chaque membre du corps, pour augmenter la force et l'unité de celui-ci. Les actes, les paroles, la pensée même, tout est, chez les jésuites, soumis à l'obéissance et à une obéissance absolue. Un chef, appelé Général, et quelques assistants qui l'aident et le conseillent, composent le gouvernement de la

<sup>(1)</sup> Des progrès de la Révolution.

Compagnie, en sont la raison, la volonté. Passif sous leur main, le reste suit aveuglément l'impulsion qu'on lui imprime. Rien n'est plus fortement inculqué dans les écrits du fondateur (1) que cette entière abnégation de soi. Tel est le sacrifice que l'ordre exige de quiconque aspire à y entrer. D'où plusieurs conséquences.

Quoique l'homme fasse, il lui est complètement impossible de s'abdiquer jusqu'à ce point. Ses efforts pour y réussir n'aboutissent qu'à déplacer ce qu'il se persuade avoir anéanti. Son être entier se reporte dans l'être complexe auquel il est uni, avec lequel il se confond. Il vit, il s'aime en lui, et cet amour, le premier de ses devoirs, est d'autant plus ardent, plus actif, que la conscience même l'oblige à rechercher sa propre satisfaction, et que celui qui l'éprouve, dirigé par des commandements devenus pour lui une loi absolue (?), à moins qu'ils n'impliquent une violation évidente et directe des préceptes divins, est dégagé de toute responsabilité morale. Ainsi les passions, contenues par une règle sévère tandis qu'elles se rapportoient indirecte-

<sup>(1)</sup> Le devoir de l'obéissance fut rendu, au moins dans la pratique, plus absolue encore après la réforme qui est lieu sous Aquaviva.

<sup>(2)</sup> Ils doivent voir dans leur ches « Jésus-Christ luimême présent : Subditi. . . . in illo (proposito) Christum veluti præsentem agnoscunt. » Voyez la bulle Regimini de 1540.

ment à l'individu, sont sanctifiées et non pas détruites. Elles passent, en quelque sorte, au service du corps qui les dirige et les emploie pour atteindre son but. Ce but honorable et bon détermine ce qu'il y a de bon aussi dans l'action du corps: mais il y tend avec une vue toujours présente de soi, de sa grandeur, de sa puissance, de sa gloire. Nul orgueil personnel, nulle ambition, nul désir de richesse dans chacun de ses membres, considérés isolément; mais une cupidité, une ambition, un orgueil collectif immense. De là quelque chose d'anti-social. Un homme ainsi concentré en soi, modèle accompli d'égoïsme, quelque fin ultérieure qu'il pût d'ailleurs se proposer, seroit séparé totalement du reste de la race humaine : et aussi partout les jésuites ont-ils une existence à part. Se mélant de tout et à tout, ils ne se fondent avec rien. Je ne sais quelle barrière infranchissable s'élève entre eux et les autres hommes; ils peuvent les toucher par tous les points, ils ne s'unissent à eux par aucun : et ceci est un des motifs de cette vague désiance qu'ils ont instinctivement inspirée dans tous les temps.

Le besoin inné parmi eux d'exercer une grande influence, besoin dont l'effet a pu être de les rendre souvent peu scrupuleux sur les moyens de succès, les a fait accuser de tendre à la domination universelle. Nous croyons que la domination à laquelle aspire la Compagnie de Jésus

est celle du catholicisme; mais elle veut que cette domination soit son œuvre presque exclusive: c'est la mission qu'elle s'est donnée, et quiconque, ayant en vue le même but, ne se range pas docilement sous sa direction, par cela même lui porte ombrage, excite sa jalousie et doit s'attendre, selon les circonstances, soit à une guerre ouverte, soit à mille obstacles, à mille tracasseries, qu'elle lui suscitera sourdement.

La destruction, nous ne disons pas la subordination de l'individualité, qui est de devoir pour chaque jésuite, a encore une autre conséquence. Dans l'ordre intellectuel, on n'a de valeur qu'individuellement; et, tout étant égal d'ailleurs, cette valeur croît en proportion de la facilité ou de la liberté de développement. On ne pense point avec le cerveau d'autrui, on n'invente point par ordre : le génie, le talent ne sont pas des attributs d'un corps. Lorsque le corps se substitue à l'individu, l'absorbe en soi, d'une part donc il renonce à posséder jamais des hommes d'une haute supériorité, de ces hommes devant qui les esprits subjugués s'inclinent d'euxmêmes; et, d'une autre part, il se rend dès lors impuissant à régner par l'intelligence. C'est, en esset, ce qui est arrivé aux jésuites. Jamais ils n'out produit un philosophe, un poète, un orateur, un historien, un savant même du premier ordre. Le vide et le bel esprit de collége forment, à très-peu d'exceptions près, le caractère de leurs écrivains. Ne pouvant donc agir sur la société, exercer sur elle une influence telle qu'ils la souhaitoient ni par la science, ni par la pensée, il leur fallut nécessairement s'ouvrir une autre voie; circonvenir les dépositaires de la puissance pour la partager; se glisser près des rois, des princes, de leurs ministres et de leurs favoris, afin de s'emparer d'eux; et conséquemment intriguer, flatter, user d'adresse et de ruse, marcher sous terre plus que dessus, se plier et replier en tous sens: unique moyen pour eux de gouverner le monde en gouvernant la force qui le maîtrise.

Il suit de là que leur pouvoir et leur existence même est attachée au mode d'organisation sociale qui seul permet d'agir sur tous, en agissant sur quelques-uns qui disposent de tous. Entre leur despotisme intérieur et le despotisme politique, il existe une connexité, et comme une sorte d'attraction mutuelle, qui doit naturellement les rapprocher. Sous un gouvernement populaire, que seroient-ils? Privés de l'appui de la force, réduits à l'influence que l'esprit exerce sur l'esprit, ils disparoîtroient bientôt dans la foule. On conçoit donc pourquoi leur institut ne nous paroissoit pas suffisamment approprié aux besoins d'une époque de lutte entre le pouvoir absolu des princes et la liberté des peuples, dont le triomphe à nos yeux est

assuré; et l'on conçoit, en outre, comment nous dûmes nécessairement les avoir pour ennemis, lorsque dans cette lutte décisive nous nous rangeàmes sans hésitation du côté des peuples et de la liberté.

Jamais personne, arrivant à Rome pour une importante affaire, n'y rencontra des dispositions moins favorables. Il est rare qu'à la cour romaine on agisse au hasard, par caprice, par emportement. Ce fait a donc une raison. Il faut l'expliquer.

Laissant de côté les questions théologiques sur les fondements et l'étendue de l'autorité du Saint-Siége, on comprend d'abord qu'un pouvoir semblable devoit nécessairement naître et se développer dans le sein du catholicisme ou d'une société religieuse gouvernée par un corps sacerdotal hiérarchiquement constitué. Le principe d'unité, base commune de la doctrine et de l'association, impliquoit un chef unique, un centre autour duquel tout le reste vint s'ordonner régulièrement. Organe suprême de la vérité et source de la puissance, ce chef un devoit posséder la plénitude des dons inégalement distribués entre les ministres inférieurs, selon leur rang hiérarchique. La nature même de l'institution vouloit que tout partit de lui et aboutit à lui qu'il dominat tout, pour que tout appartint à l'unité dont il étoit le lien. Son pouvoir étant forcément conçu comme souverain, et ne pouvant

dès-lors être arrêté ou limité dans son exercice par aucun pouvoir subordonné et dérivé de lui, il s'ensuivoit que ses décisions formoient la règle dernière de la foi, et ses commandements celle de la discipline. La logique conduisoit inévitablement à ces conséquences formulées en effet dans le titre de mère et maîtresse, que s'attribue l'Eglise romaine, et que ne lui conteste aujourd'hui, dans la communion catholique, aucune église particulière. Aussi, malgré de nombreuses résistances et des protestations maintes fois réitérées, la souveraineté pontificale, indispensable condition de l'existence du catholicisme, n'a-t-elle cessé de s'affermir des premiers siècles jusqu'à nos jours. Elle parut, à la vérité, recevoir un irrémédiable échec à Constance, où, par un décret solennel renouvelé ensuite à Bâle, un concile œcuménique la déclara inférieure à sa propre souveraineté, ou à la souveraineté de l'Eglise universelle qu'il représentoit. Tel est cependant l'irrésistible ascendant de la logique dans un système donné d'idées, que, le concile à peine dissous, la papauté ressaisit l'empire dont on avoit cru la dépouiller à jamais; et en dépit de quelques oppositions partielles, plutôt spéculatives que pratiques, on ne voit pas qu'elle puisse craindre de le perdre, puisque, après trois siècles d'interruption, rien n'est moins probable désormais que la future célébration d'un concile général, qui pourroit seul remuer de nouveau,

d'une manière inquiétante pour Rome, cette grave et fondamentale question.

A mesure que la puissance papale se constituoit en se développant, la liaison des deux sociétés, spirituelle et temporelle, l'influence da clergé sur les peuples divers d'où sont sorties les nations modernes, l'action politique que les circonstances lui permirent, et peut-être même l'obligèrent d'exercer à l'époque de leur formation, toutes ces causes, modifiant l'institution primitive, donnérent à l'Église, pour ainsi parler, une existence séculière. Elle acquit de plus grandes richesses, elle étendit son autorité dans un domaine qui n'étoit pas originairement le sien. De là pour elle, et par conséquent pour son chef, un nouvel ordre d'intérêts, étroitement liés à ses intérêts essentiels et propres. Le besoin inhérent à tout pouvoir de se dilater pour se conserver plus sûrement, je ne sais quelle force secrète qui pousse en avant les hommes et les choses, l'ambition dont nul n'est exempt, et qui jamais ne manque de motifs plausibles, portèrent graduellement les papes à essayer de ramener à l'unité du pouvoir pontifical le pouvoir d'un autre genre qu'ils avoient acquis sur les peuples, c'est-à-dire, à confondre et à concentrer en euxmêmes les deux puissances religieuse et politique. Ils y réussirent en partie, mais non pas d'une manière durable, parce que les mêmes causes qui favorisoient le développement de leur

souveraineté dans l'ordre spirituel le contrarioient directement dans l'ordre temporel. Des longues guerres qu'ils soutinrent avec des vicissitudes très-variées de succès, de leurs efforts non moins hardis qu'habiles et persévérants, il ne résulta donc qu'une sorte d'état mixte, impossible à définir nettement, un assemblage fortuit de prétentions hétérogènes, dépendantes de principes divers sans connexion logique: ils gardèrent quelques-unes de leurs conquêtes dans le domaine temporel; mais les princes aussi en avoient fait dans l'ordre spirituel, et il les gardèrent également : d'où une confusion de droit et de fait à-peu-près inextricable; car le droit n'a point de juge réciproquement reconnu, et dès-lors des deux parts on est contraint de se retrancher dans le fait présent, quelque irrégulier qu'il puisse être, parce que ce fait seul étant incontestable et incontesté, il offre aux deux puissances, dans la position respective où leur lutte précédente les a placées, la seule garantie réelle d'existence.

Nous avons combattu pendant vingt années en faveur du pouvoir spirituel du pape, et, disons-le franchement, nous ne pensons pas que cette grande cause se soit affoiblie entre nos mains. Pour en juger, comparez seulement l'opinion dominante aujourd'hui parmi les catholiques en France, touchant les questions dites gallicanes, avec l'opinion presque universellement établie

il y a quarante ans. Nous allames plus loin; regardant comme possible et favorable à l'humanité l'intervention du pontificat dans le mouvement social qui agite le monde et principalement l'Europe, nous imprimames cette direc tion à nos travaux, mais vaguement d'abord. parce que les événements ne permettoient encore aucune application précise de l'idée générale qui nous préoccupoit. Elle prit une forme plus arrêtée après les journées de juillet. Nous ne répéterons point les explications données ailleurs (1) sur les vues développées dans l'Avenir. Il suffit de rappeler qu'elles tendoient à unir la cause de l'Eglise à la cause des peuples et de la liberté, par conséquent à rompre l'alliance, plus apparente toutefois que réelle, entre l'Église et les vieilles souverainetés, et dès-lors à détruire le fait que, jusque-là, de part et d'autre, on avoit cru avoir un égal intérêt à conserver.

Tandis que nous nous étions borné à défendre la Rome spirituelle, sans risquer de se commettre par une approbation hâtive, elle encouragea nos efforts et s'applaudit du succès qu'ils obtinrent. Vainement, quand parut notre ouvrage sur les Progrès de la Révolution, la diplomatie sollicita quelques paroles qu'on pût traduire en désapprobation ou en désaveu, elles

<sup>(1)</sup> Journaux. Introduction, tome Xe des OEuvres complètes.

furent refusées. Mais lorsque nous énoncâmes des vœux dont l'accomplissement eut ébranlé le système auquel se lient les intérêts de la Rome temporelle, lorsqu'une action déjà puissante y eut ajouté quelque poids, à la bienveillance précédente succéda une très-vive irritation. Nous en respectons les motifs; car enfin la question qu'il s'agissoit de résoudre offroit plus d'une sace; et jamais, depuis son origine, la papauté, environnée de difficultés sans nombre, n'avoit été conviée à prendre une plus grave détermination. Il dut lui paroître au moins étrange qu'on vint lui dire: Votre puissance se perd et la foi avec elle. Voulez-vous sauver l'une et l'autre, unissez-les toutes deux à l'humanité telle que l'ont faite dix-huit siècles de christianisme. Rien n'est stationnaire en ce monde. Vous avez régné sur les rois, puis les rois vous ont asservie. Séparez-vous des rois, tendez la main aux peuples, il vous soutiendront de leurs robustes bras, et, ce qui vaut mieux, de leur amour. Abandonnez les débris terrestres de votre ancienne grandeur ruinée; repoussez-les du pied comme indignes de vous : aussi bien l'on ne tardera guère à vous en dépouiller. Qu'est-ce que ces lambeaux de pourpre, moquerie de ce que vous fûtes, et à quoi servent-ils qu'à voiler les cicatrices glorieuses qui attestent les saints combats livrés par yous dans les temps antiques pour le genre humain contre la tyrannie? Votre force

n'est point dans l'éclat extérieur, elle est en vous, elle est dans le sentiment profond de vos devoirs paternels, de votre mission civilisatrice; dans un dévouement qui ne connoisse ni lassitude ni bornes. Reprenez, avec l'esprit qui les animoit, la houlette des premiers pasteurs, et, s'il le faut, les chaînes des martyrs. Le triomphe est certain, mais à ce prix seulement.

Encore une fois, ce langage dut paroître fort étrange. S'il répondoit peut-être à ce secret instinct du vrai et du bien qui pousse les grandes âmes aux résolutions généreuses, il choquoit violemment les idées reçues, les habitudes prises. Difficilement dès-lors pouvoit-il persuader. La prudence, qui pèse, mesure et calcule tout, qui se décide uniquement par la froide réflexion, dut considérer les choses sous un point de vue plus matériellement positif.

Au fond, que proposions-nous? De renoncer complètement à un système établi depuis des siècles, à des relations souvent plus qu'épineuses à la vérité, fatales même par leurs conséquences, mais enfin connues; d'accepter toutes les chances de la guerre déclarée entre les peuples et les souverains, de s'aliéner dès-lors ceux-ci, de provoquer de leur part, selon les vraisemblances, des hostilités, des persécutions, dans l'espérance lointaine que la liberté de l'Eglise sortiroit de la liberté des peuples, et que recouvrant sur eux, par les mêmes moyens qui la lui avoient acquise

originairement, l'influence bienfaisante à laquelle étoit due en partie la civilisation moderne, elle ouvriroit à l'humanité les voies qui la conduiroient à une civilisation plus parfaite encore.

Les plus fortes raisons qu'on pût alléguer en faveur de pareils conseils étoient, en premier lieu, cette maxime indubitable qu'aucune institution ne déchoit jamais que par l'affoiblissement de son primitif esprit, et jamais ne se relève que par le retour à cet esprit qui forme sa vie propre. Or l'institution catholique, née de l'Évangile et en reproduisant le caractère, dut être et fut en effet, lorsqu'elle conquit le monde, souverainement populaire, puisqu'elle reposoit sur le principe de l'égalité des hommes devant Dieu et de la fraternité universelle. Languissante et privée des sympathies des peuples, depuis qu'elle s'étoit rendue l'auxiliaire des dominateurs des peuples, il falloit donc que, retrempée à la source d'où elle émanoit, elle redevint populaire pour recouvrer sa puissance perdue.

En second lieu, si l'issue de la guerre entre le despotisme et la liberté paroissoit incertaine à quelques-uns, l'Église apportoit encore un assez grand poids dans la balance pour diminuer cette incertitude; et ce qui, en tout cas, n'en offroit aucune, c'est que le triomphe du despotisme mettroit le dernier sceau à la servitude de l'É-

glise et seroit, humainement parlant, la mort de la papauté.

Quelque graves et même péremptoires que semblent ces considérations, cependant on pouvoit répondre: Elles ne nous frappent pas au même degré que vous. D'ailleurs qu'avons-nous besoin de les examiner seulement? Dans la conduite des affaires on ne se règle point par des maximes aussi générales, par de vagues prévisions d'un avenir éloigné, qui se dérobe aux calculs de la sagesse pratique. On envisage les résultats positifs, prochains, assurés, des déterminations à prendre. Or les résultats immédiats de celle que vous proposez seroient, vous le dites vous-même, des persécutions probables, un changement presque total dans le gouvernement de l'Église désormais séparée de l'État, la perte de ses biens, la privation de l'appui que lui prêtent encore, en une certaine mesure, les pouvoirs temporels, pour leur intérêt propre. Vous nous parlez des temps futurs, voilà le présent, et certes il est assez sérieux pour que vous nous permettiez d'en tenir compte.

Connoissez-vous suffisamment le clergé, son esprit, ses dispositions, dans les diverses contrées de l'Europe, pour être sûr qu'il soutiendroit sans fléchir une persécution, que sa patience en attendroit le terme, qu'il ne céderoit point tôt ou tard, moins aux rigueurs qu'aux séductions qu'on

ne manqueroit pas d'employer pour vaincre sa résistance? Avez-vous supputé combien de sidèles resteroient sans pasteurs, par suite des entraves apportées à l'éducation cléricale? Pouvez-vous calculer l'effet que produiroit sur eux l'habitude de vivre privés de l'enseignement et du culte catholique?

Supposons que ces craintes ne se réalisent pas, que l'Eglise échappe à la persécution, ou qu'elle en triomphe, l'inextricable complication d'embarras et de difficultés qu'amèneroit la rupture de ses relations avec l'Etat, particulièrement dans les pays où l'organisation religieuse est étroitement liée à l'organisation civile, n'offretelle donc aucun inconvénient? Une discipline nouvelle, non seulement à créer, mais à faire accepter aux églises particulières, est-ce chose si facile à votre avis? Qui sait combien de résistances on pourroit rencontrer, et où conduiroient ces résistances?

Vous comptez pour peu la perte des biens: mais voyez-en les conséquences dans les Etats romains seulement. Du pape et des cardinaux jusqu'au dernier magistrat de village, tout vit des revenus publics. Ils forment, avec les dotations proprement religieuses, le patrimoine du clergé, entre les mains duquel se concentre, avec les principaux emplois, l'autorité qui s'y rattache. De là un système de clientelle qui embrasse, à Rome surtout, la population presque

entière. L'ordre ecclésiastique est le centre où viennent de proche en proche aboutir tous les intérêts. La prélature offre une carrière brillante et lucrative aux fils des grands; la bourgeoisie parvient à pénétrer dans les chapitres; elle possède les petits bénéfices et les charges inférieures, peu rétribuées, mais très-nombreuses. Le peuple dépend de ces deux classes: de la première, par une protection utile en mille circonstances; de l'une et de l'autre, par la subsistance qu'il tire de son travail. Que si le penchant à l'oisiveté lui rend le travail iusupportable, les couvents présentent un asile sur et commode à sa paresse, quelquefois même un but qui n'a rien de chimérique à son ambition, en ouvrant aux plus habiles ou aux plus heureux une voie aux plus hautes dignités. Portez la moindre atteinte à cet ordre de choses où tout s'enchaîne, que d'intérêts froissés, que d'existences compromises, que de murmures, que de malédictions! S'oubliat-il lui-même en qualité de monarque, quel pape oseroit braver les haines et les oppositions que soulèveroit la seule tentative d'un pareil bouleversement?

Vous faites beaucoup valoir les avantages de la liberté: mais vous devriez savoir qu'à nos yeux ces avantages, pour vous si certains, sont plus que problématiques. Nous avons moins de confiance dans la discussion que dans les prohibitions, dans la persuasion que dans la coptrainte. Vos raisonnements ne sauroient prévaloir contre l'autorité de l'expérience. Or une expérience de plusieurs siècles nous a convaincus de la nécessité d'une répression matérielle pour maintenir les peuples dans l'obéissance due à l'Église. Nous repoussons donc et la liberté civile (1), et la tolérance civile, et la liberté des cultes, et la liberté de la presse (2), et toutes ces nouveautés licencieuses que vous vantez si imprudemment, pour nous en tenir aux moyens de conservation que Rome et les conciles mêmes ont consacrés par des lois solennelles et des institutions spéciales (3).

- (1) « Le Saint-Père désapprouve aussi et réprouve même « les doctrines relatives à la liberté civile et politique, les-« quelles, contre vos intentions sans doute, tendent de « leur nature à exciter et propager partout l'esprit de sé-« dition et de révolte de la part des sujets contre leurs sou-« verains. » Lettre du cardinal Pacca. On la donnera en entier plus loin. Le mot civile est souligné dans l'original.
- (2) « Les doctrines de l'Avenir sur la liberté des cultes « et la liberté de la presse, qui ont été traitées avec tant « d'exagération et poussées si loin par MM. les Rédacteurs, « sont également très-répréhensibles, et en opposition « avec l'enseignement, les maximes et la pratique de l'E-« glise. Elles ont beaucoup étonné et affligé le Saint-Père; « car si, dans certaines circonstances, la prudence exige « de les tolérer comme un moindre mal, de telles doctri-« nes ne peuvent jamais être présentées par un catholique « comme un bien ou une chose désirable. » Même lettre.
  - (3) Avec votre liberté, me disoit un autre cardinal, que deviendroit l'inquisition? Prouvez aux hommes, ajou-

Quoique ces considérations prouvent ellesmêmes, et plus que tout le reste peut-être, un triste dépérissement de l'esprit catholique, elles ne manquent pourtant pas d'une certaine force relative, et nous les croyons suffisantes pour expliquer le genre d'accueil que nous reçûmes à Rome. Nulle part on n'est aussi attentif à régler ses démarches sur les dispositions du pouvoir; nulle part on ne courtise davantage la faveur et l'on ne craint tant la contagion de la disgrâce. Le gouvernement pontifical, si renommé pour sa sagesse, n'a garde d'ailleurs d'embarrasser le moins du monde sa politique par rien de ce qui ressemble à de la gratitude, et c'est le côté par où il s'élève le plus au-dessus des choses humaines. Pour lui la valeur des services rendus dépend des services qu'on peut rendre encore. A la hauteur d'où il domine et les sentiments et les idées vulgaires, il ne voit en ceux qui le servent que des instruments de cette Providence qui veille perpétuellement à ses destinées; et sa reconnoissance envers elle, moins exclusive, lui paroîtroit aussi moins entière.

Un petit nombre de personnes, aussi éminentes par leur position que distinguées par leurs lumières et respectées par leurs vertus, nous té-

toit-il, que la religion les rendra heureux dans comonde, et plus envore dans l'autre; v'est ainsi que vous seres utile.

moignèrent une bienveillance que nous oublierons d'autant moins qu'il falloit du courage pour oser nous connoître seulement. Du reste, isolement complet. Un ami désira nous présenter au cardinal Zurla, vicaire du pape. Il consentit d'abord à nous recevoir, puis il refusa. Il nous importoit d'obtenir une audience du pape même. Des intrigues se nouèrent pour l'empêcher. Elle nous fut accordée cependant, mais à la condition qu'il n'y seroit parlé en aucune manière de ce qui nous amenoit à Rome. Le cardinal de Rohan, choisi pour être témoin de ce silence convenu, nous présenta; le pape nous reçut avec bonté, et, quant à notre affaire, nous demeurames au point précis où nous étions en arrivant. Le mécontentement étoit manifeste: mais que blâmoit-on spécialement dans notre conduite et dans nos écrits? Que vouloit-on de nous? Nous avions soumis au Saint-Siége une exposition exacte et nette de nos doctrines. Jamais, que nous sachions, elle n'a été examinée. Cependant il semble que c'étoit là surtout qu'il falloit chercher nos sentiments, les principes que l'on devoit ou condamner, ou approuver. On en jugea différemment; sur quels motifs, nous l'ignorons. Il ne paroît pas qu'on éprouvât un désir excessivement vif de connoître nos pensées et d'en occuper les consulteurs romains. Pas un mot ne nous fut dit sur l'objet de notre Yoyage, pas une explication ne nous fut demandée. Nous racontons simplement les faits: chacun à son gré y joindra les réflexions qu'ils peuvent faire naître.

Un homme qui jouit à Rome de la considération la mieux méritée nous disoit: « Le plus «grand ennemi que vous ayez ici, c'est la peur. » Il se trompoit, je crois; c'étoit l'intérêt. Mais, intérêt ou peur, ou tous deux ensemble, l'animosité n'avoit assurément rien d'équivoque. Il y a des positions étranges dans la vie. Nous avions pu, en combattant pour l'église catholique, être entraîné trop loin par un zèle, si l'on veut, imprudent et peu éclairé; mais ce zèle étoit pur, exempt d'arrière-vues et d'ambition: nous en avions la conscience intime, et cela étoit d'ailleurs assez visible à tous les yeux. La voic où nous marchions, hérissée de souffrances et de persécutions, ne conduisoit qu'aux cours d'assises. On ne suit guère une pareille route à moins d'être soutenu par une pensée vraie ou fausse de devoir. Or rien ne contriste plus amèrement l'âme que de voir cette pensée totalement méconnue. Que si, la reconnaissant, on n'a pour elle qu'un froid dédain, ou une sèche indissérence, il est impossible de se dérober à un sentiment plus amer encore.

Je me suis souvent étonné que le pape, au lieu de déployer envers nous cette sévérité silencieuse dont il ne résultoit qu'une vague et pénible incertitude, ne nous eut pas dit simplement: « Vous avez cru bien faire, mais vous « vous êtes trompés. Placé à la tête de l'Eglise, « j'en connois mieux que vous les besoins, les « intérêts, et seul j'en suis juge. En désapprou-« vant la direction que vous avez donnée à vos « efforts, je rends justice à vos intentions. Allez, « et désormais, avant d'intervenir en des assaires « aussi délicates, prenez conseil de ceux dont « l'autorité doit être votre guide. » Ce peu de paroles auroit tout fini. Jamais aucun de nous n'auroit songé à continuer l'action déjà suspen. due. Pourquoi, au contraire, s'obstina-t-on à nous refuser même un seul mot? Je ne m'explique ce sait que par les intrigues qui environnoient Grégoire XVI, par les secrètes calomnies dont la haine de nos adversaires nous noircissoit dans son esprit, et aussi par cette espèce d'impuissance, qui semble inhérente à tous les pouvoirs, de croire au désintéressement, à la sincérité et à la droiture.

N'apercevant aucun terme à l'état d'attente où l'on paroissoit vouloir nous laisser indéfiniment, nous crûmes devoir adresser au pape le Mémoire suivant, rédigé presque en entier par M. Lacordaire, et que le cardinal Pacca se chargea fort obligeamment de présenter.

## MÉMOIRE

#### PRÉSENTÉ AU SOUVERAIN PONTIFE

### GRÉGOIRE XVI,

Par les rédacteurs de l'Avenir et les membres du conseil de l'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse.

L'opposition qu'ont rencontrée les rédacteurs de l'Avenir et les membres du conseil de l'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse a porté sur deux objets: leurs doctrines considérées en elles-mêmes, et le mode d'action qu'elles ont adopté pour soustraire, en France, la religion catholique aux conséquences que faisoit craindre pour elle la révolution de 1830. Séparant donc ces deux objets, ils déposent humblement aux pieds du souverain pontife l'exposition des doctrines qu'ils ont soutenues, ainsi que de leur conduite et des motifs qui l'ont déterminée, afin que, fidèlement instruit de tout ce qui les concerne, le chef de l'Eglise, jugeant tout ensemble et leur foi et leurs œuvres, daigne prononcer sur l'une et sur les autres la décision qui les éclairera, s'ils se sont trompés, et qu'ils sollicitent de lui à genoux.

#### SI.

# ETAT DE LA RELIGION EN FRANCE SOUS LA RESTAURATION.

L'état de la religion en France, dans les seize années qui ont précédé la dernière révolution, peut se peindre en deux mots. La religion étoit opprimée par le gouvernement et haïe par une grande partie de la nation.

D'une part, le gouvernement royal avoit maintenu toutes les lois de l'empire relatives à l'Eglise, y compris les articles organiques décrétés en fraude du concordat de 1801, et, par conséquent, la servitude de l'Eglise étoit légalement la même que sous un homme qui avoit excellé dans l'art d'opprimer tout ce qu'il prenoit sous sa protection. Les rapports des évêques entre eux et avec le Saint-Siége étoient entravés, et tout prêtre catholique étoit passible d'une peine qui pouvoit aller jusqu'au bannissement, s'il eût osé correspondre avec Rome. Plus de conciles provinciaux, plus de synodes diocésains, plus de tribunaux ecclésiastiques, conservateurs de la discipline; mais le Conseil d'Etat pour uni. que juge de toutes les affaires contentieuses, relatives à la religion et à la conscience. L'éducation étoit confiée à un corps laïque, à l'exclusion du clergé; la direction spirituelle des séminaires gênée, et leur enseignement même

soumis, dans ce qu'il y a de plus essentiel, aux prescriptions de l'autorité civile; la pratique des conseils évangéliques sous une règle commune, interdite par la loi, à moins d'autorisation toujours révocable, et accordée presque exclusivement à quelques congrégations de femmes; enfin tout ce qui fait la vie même de la religion, énervé ou détruit par le maintien de la législation impériale. Personne n'ignore les deux ordonnances célèbres du 16 juin 1828, qui attestent d'autant mieux la servitude de la religion que le prince qui les signa le fit à regret, et poussé par la force des choses établies.

Ces ordonnances supprimoient les seuls colléges qu'une tolérance sourde avoit laissés quelque temps dans les mains du clergé, et soumettoient de fait à l'autorité civile toutes les écoles ecclésiastiques; elles limitoient le nombre des jeunes gens auxquels il seroit permis de se préparer, par l'étude et la prière, au service de Dieu; elles leur enjoignoient de porter un costume particulier dès qu'ils auroient atteint un certain âge; elles vouloient que leurs maîtres, préalablement approuvés par le gouvernement, prêtassent serment de n'appartenir à aucune congrégation religieuse non reconnue par l'Etat.

D'une autre part, l'Eglise étoit haïe par une grande partie du peuple, qui, fortement attachée aux libertés promises par le roi Louis XVIII.

soupconnoit le clergé d'avoir fait alliance avec un parti pour détruire cet ordre de choses. Le clergé avoit vu avec une grande joie le retour de l'ancienne famille royale en 1814, et conçu de son rétablissement sur le trône des espérances pour la religion: car ses malheurs avoient commencé, en France, avec ceux de la royauté; l'Eglise avoit tout perdu au pied de l'échafaud de Louis XVI, et Napoléon ne lui avoit donné qu'une chose qui ne lui manquera jamais, du pain, au lieu de la seule chose qui lui fût nécessaire, la liberté. Il étoit donc naturel que le clergé de France, voyant revenir de l'exil les princes de l'ancienne maison royale, espérât d'eux l'affranchissement de la religion. Il ne s'agissoit pas de rétablir les priviléges de l'Eglise, de lui rendre les biens immenses dont la révolution l'avoit dépouillée et dont le souverain pontife, suprême dispensateur des biens de l'Eglise, avoit fait le sacrifice dans le concordat de 1801. Quelques esprits purent rêver ces choses impossibles, mais le grand nombre n'y songeoit pas. On sentoit seulement que l'Eglise, asservie par les lois de l'Empire et par celles des lois de la République que l'empire n'avoit pas abrogées, n'étoit pas dans son état naturel, et l'on attendoit de la Restauration la sin de cet état violent, créé par un homme qui ne voyoit dans la religion qu'un moyen d'agir sur la conscience des peuples pour les plier plus facilement à son despotisme. Ces idées se montrèrent dans la Chambre de 1815, et il est remarquable que l'on considéra dès-lors le budget du clergé comme un obstacle à l'affranchissement de la religion; un député proposa de donner à cette allocation annuelle, au lieu de la forme d'un salaire, la forme durable qui convient à une indemnité stipulée dans un traité.

Mais il étoit déjà trop tard pour réaliser ces vues sages. A tort ou à raison, l'attachement du clergé pour la Maison de Bourbon ayant pris une apparence trop exclusivement politique aux yeux d'une partie du peuple, qui crut y voir une sorte d'alliance ou de conjuration de l'Eglise et de la Royauté contre les libertés publiques, le clergé fut dès-lors traité en ennemi. Il devint solidaire de tous les actes du gouvernement. et, pendant seize années, les actes du gouvernement furent l'objet d'une opposition violente, d'une haine qui alla croissant jusqu'au bout, et qui retomboit sur le clergé, mais plus forte encore contre lui que contre le gouvernement, parce que toutes les fois que le clergé est haï, il l'est plus qu'une institution humaine; et il y avoit cela de malheureux, que cette haine même, causée par l'alliance de l'Eglise avec le pouvoir, resserroit leurs liens réciproques. Le trône et l'autel, menacés ensemble, se pressoient l'un contre l'autre, et, quoique l'autel eût de plus que le trône des promesses divines de stabilité,

leurs défenseurs communs sembloient croire que leurs destinées étoient inséparables.

La foi et la piété allèrent en diminuant; la pratique des devoirs religieux devint chaque jour plus rare, parce que, dans l'état des esprits, elle impliquoit une sorte d'abandon de la cause nationale. A cet égard, un immense changement s'opéra, surtout dans la jeunesse, que la crainte d'un despotisme qui sembloit vouloir s'appuyer sur la religion repoussa vers la philosophie du dix-huitième siècle. Les nombreuses réimpressions de Voltaire, Rousseau et autres, n'eurent pas d'autres causes; et en effet, depuis deux ans, ces réimpressions ont cessé. Enfin. pour juger combien l'état de choses que nous venons de peindre fut funeste à la religion, il sustit de dire que le nombre des communions pascales, qui s'élevoit à Paris, sous l'Empire, à quatre-vingt mille, étoit réduit au quart vers la sin de la Restauration. Le même fait se reproduisoit dans toute la France, de sorte que l'on peut dire que la révolution de 1830, qui a arrêté cette décadence progressive, a été, sous ce rapport, un événement heureux.

Il n'étoit plus question de l'affranchissement de l'Eglise; la haine qu'une partie de la nation portoit au clergé rendoit impossible toute grande mesure législative à cet égard. Si, en 1814, le clergé avoit pu séparer sa cause de celle des partis; si, moins touché par des souvenirs qui,

au reste, avoient ému toute la France, il n'eût pas permis de confondre ses intérêts avec ceux d'une famille, si illustre qu'elle fût, et que, se bornant à revendiquer son indépendance légitime, la nation n'eût jamais vu en lui que le représentant de Dieu et le protecteur naturel des droits de la conscience, le clergé eût acquis le respect de tous, il eût obtenu ce que la faveur d'un parti ne peut donner, la confiance universelle, et ce que la victoire d'un parti ne donne que précairement, une position forte et libre. Qu'arriva-t-il, au contraire, et que faisoit le gouvernement pour la religion, en récompense de la situation terrible où on l'avoit mise par amour de la Maison de Bourbon, par confiance dans sa piété, par espérance dans sa force? Il augmenta le nombre des évêques, leur accorda souvent des faveurs particulières, les introduisit dans la Chambre des Pairs; il grossit leurs traitements et ceux des curés; il créa des bourses pour les grands et les petits séminaires, auxquels il permit de se multiplier; il entretint et encouragea les pompes du culte; il favorisa les missions en leur imposant toutesois un caractère politique et dès-lors dangereux pour la religion; il toléra l'établissement de plusieurs communautés d'hommes; en un mot, il faisoit tout ce qu'un gouvernement peut faire par des actes de faveur, mais rien qui fût durable, rien qui ne fût exposé à des variations fréquentes et n'accrût encore la haine des partis, rien qui ne pût être détruit par un seul changement de ministère, comme l'ont prouvé les ordonnances du 16 juin 1828. Ce jour-là vit périr l'ouvrage de quatorze ans, et le clergé de France put comprendre qu'il n'avoit acquis depuis Napoléon aucune liberté, et qu'il n'avoit de plus qu'une seule chose, la haine d'une partie de la France.

D'un autre côté, l'on voyoit se préparer et se développer peu-à-peu les éléments d'un schisme. Dès le commencement de la Restauration, l'autorité civile, renouvelant des décrets de Buonaparte, ordonna d'enseigner dans les séminaires les quatre articles de 1682. MM. Lainé et de Corbière, successivement ministres de l'intérieur, exigèrent des directeurs de ces établissements et des professeurs de théologie de signer la promesse d'enseigner la doctrine contenue dans cette déclaration, improuvée du Saint-Siége. Les partis ennemis de la religion y virent un moyen d'amener une rupture avec Rome. Dès-lors tous les journaux de ces partis, le Constitationnel, le Courrier, les Débats, furent chaque jour remplis d'articles où l'on pressoit le gouvernement de surmonter la résistance qu'il trouvoit sur ce point dans une partie du clergé, lequel, à cette époque, répugnoit beaucoup moins au gallicanisme en lui-même qu'à la prétention du pouvoir de le lui imposer d'autorité. Plus tard,

au commencement de 1826, un arrêt solennel de la cour royale de Paris déclara que les articles de 1682 faisoient partie des lois fondamentales du royaume. Cette doctrine faisoit de tels progrès, qu'au lieu de la combattre directement les hommes de l'Eglise, liés au pouvoir par leur position personnelle, la soutinrent sans détour et cherchèrent seulement à en retarder les conséquences. Ce fut alors que M. Frayssinous publia la seconde édition de son ouvrage: Les vrais principes de l'Eglise de France, dans la préface duquel, en avouant qu'on vouloit se servir des quatre articles pour opérer un schisme, il disoit qu'il n'en falloit pas moins les conserver, mais en les séparant de l'abus qu'on en vouloit faire. Dans le même temps, il annonçoit, comme ministre, la fondation d'une école de hautes études ecclésiastiques pour en perpétuer l'enseignement; école destinée, disoit-il, à remplacer l'ancienne Sorbonne, ce concile permanent des Gaules. M. l'évêque de Chartres publia aussi une lettre circulaire pour les défendre, et ce mouvement se communiquoit à tous les diocèses. En ces circonstances, on crut devoir opposer, à une impulsion qui poussoit l'Eglise de France vers une ruine certaine, une résistance d'autant plus nécessaire que ses ennemis et ses amis même, chose étrange! étoient unis dans une action commune. M. l'abbé de La Mennais entreprit donc de défendre les doctrines romaines, et en cela

il voyoit le double avantage de combattre les principes du schisme qu'on préparoit, et de poser le fondement de la liberté de l'Église, qui a toujours eu pour appui la chaire de Saint-Pierre.

Quoique ces questions ne fussent traitées que sous le rapport dogmatique, le gouvernement s'effraya, et tandis que la France étoit inondée de livres dont l'impunité attestoit la licence des opinions, on vit sur les bancs de la police correctionnelle un prêtre accusé d'avoir soutenu quelques doctrines théologiques qui avaient autrefois déplu à Louis XIV. C'est qu'entre toutes les doctrines, entre toutes les croyances, celles de l'Église catholique étoient les seules qu'on pût attaquer impunément, parce que chaque jour elles trouvoient moins de sympathie dans la nation; et le gouvernement qui le savoit ne se faisoit pas faute d'être ingrat, quand la peur le forçoit de donner des gages à ses ennemis. Même avant les ordonnances du 16 juin 1828, la peur l'y contraignit souvent, et l'on feroit une longue histoire de tous les actes qui avertirent successivement le clergé que la religion se perdoit, si Dieu ne venoit à son secours.

S II.

DANGERS QUE LA RELIGION AVOIT A CRAINDRE.
DE LA RÉVOLUTION DE 1830.

Une révolution nouvelle, prévue et annoncées

par ceux qui ne pouvoient croire à la stabilité d'un ordre de choses où tout étoit libre excepté la religion, vint tout-à-coup ôter à l'Église de France le seul appui sur lequel on paroissoit avoir compté depuis seize ans. La religion se trouva sans protecteur visible, en présence de ses ennemis victorieux et maîtres des affaires, tout nouvellement irrités par des prédications politiques et par les mandements de plusieurs évêques. Dieu permit qu'elle fût épargnée dans le premier moment de la fureur populaire, mais il n'en falloit pas moins songer à ce qu'elle alloit devenir, et prévoir toutes les chances de sa perte pour essayer de les surmonter.

Un schisme avec Rome étoit impossible. Les controverses des années précédentes avoient détruit le gallicanisme dans l'esprit de la trèsgrande majorité du clergé, et l'avoient affaibli dans l'esprit même de ceux qui conservoient encore de vieilles préventions. Toute l'Église de France eût repoussé avec mépris la tentative d'une Église nationale.

Il ne restoit done à la révolution, pour accomplir ses vues, qu'une persécution violente ou un asservissement sourd et progressif, fondé d'une part sur la protection apparente des personnes et des choses de l'Église, et, d'autre part, sur l'exécution des lois hostiles de l'Empire, affermies par la Restauration. Le gouver-

nement pouvoit, dans ce système, s'emparer légalement de la hiérarchie, de l'enseignement, du culte, et réduire le clergé, trompé par la conservation des formes antérieures, à n'être plus qu'une branche de l'administration civile, jusqu'à ce que, perdant avec les années les évêques et leurs doctrines présentes, on pût tenter sur lui ce qui consomme la servitude des Églises, le schisme formel. Buonaparte avoit créé sa législation dans cette vue profonde; mais un sentiment de l'ordre, très-remarquable, ne lui permettoit pas de donner sciemment à la religion des chess indignes, et il n'eut essayé de réaliser le schisme qu'à la dernière extrémité. La Maison de Bourbon avoit conservé cette législation, moitié par impuissance, moitié par Préjugés issus de Louis XIV, et elle se fioit à sa piété pour en amortir les abus; mais ni la pensée de Buonaparte, ni la foi des Bourbons, n'animoient ceux que la révolution de 1830 venoit de placer à la tête des affaires, et l'Église de France ne pouvoit plus être préservée d'effroyables maux, qu'on employat contre elle soit la persécution, soit la légalité impériale, que par sa propre énergie soutenue de l'assistance divine.

## S III.

DES DEUX SYSTÈMES DE CONDUITE QUE LES CA-THOLIQUES POUVOIENT ADOPTER APRÈS LA RÉVOLUTION DE 1830.

Il n'y avoit évidemment que deux partis à prendre, ou s'en tenir au système de la Restauration, à l'alliance indissoluble du trône et de l'autel, à la solidarité éternelle de l'un et de l'autre, ou renoncer à ce système et séparer, autant qu'il étoit possible, deux causes dont l'union avoit été si malheureuse.

Voyons maintenant quels étoient les avantages de l'un et de l'autre de ces partis, avec leurs inconvénients.

Le système de la Restauration avoit contre lui l'expérience de seize années. A aucune époque, l'Église n'avoit été moins libre, moins puissante sur l'esprit des peuples, en butte à plus d'outrages, et à ceux même du pouvoir, qui, trop foible pour la défendre, tâchoit d'apaiser ses ennemis en leur sacrifiant les droits de la religion. Personne ne conteste que telle fut la véritable situation de l'Église sous ce régime, et personne n'eût voulu que cette situation durât toujours. On espéroit que la Maison de Bourbon, en acquérant plus de puissance, feroit à l'Église d'autres destinées; mais où étoit

cette puissance à la fin de juillet 1830? Continuer sous la révolution, avec des ennemis, un système qui avoit été funeste sous la Restauration avec des amis, n'étoit-ce pas une folie? Aussi les partisans de ce système avoient une pensée secrète, et la voici: Il y aura prochainement une seconde restauration; séparer l'Église de l'État, ce seroit enlever aux Bourbons une partie de leur puissance, et priver l'Église de la protection qu'ils lui accorderoient. En attendant cette restauration, laissons donc les choses dans l'état où la révolution les a trouvées. C'est-à-dire qu'il falloit livrer l'Église de France au gouvernement de Louis-Philippe. parce qu'à tout hasard il pourroit avoir pour successeur Henri V, et qu'à tout hasard encore Henri V pourroit être et plus éclairé et plus fort que Charles X. Il est toujours incertain qu'une révolution ramène au trône les princes qu'une révolution en a précipités : il l'est davantage qu'elle les y ramène dans un temps très-court, et il est impossible que ces vicissitudes donnent de la force au pouvoir qui les subit. Elles ont pour résultat des transactions qui ne tirent les princes de l'exil qu'en les placant sous la dépendance de toutes les opinions et de toutes les forces qui contribuent à les ramener.

Suivre ce premier système de conduite étoit donc abandonner l'Église au hasard dans un moment décisif pour elle; et en supposant des espérances deuteuses réalisées même dans un court délai, c'étoit attendre son salut de cela même qui avoit fait sa perte pendant seize ans.

Le second parti avoit tout d'abord cet avantage de relever la religion de la chûte du trône et de rompre toute solidarité avec ceux qui alloient travailler au profit de la race royale exilée. C'étoit empêcher que la religion ne fût traitée en vaincue et en conspiratrice. Dans un pays où le pouvoir est disputé, où la guerre civile est menaçante, la neutralité est le premier intérêt de l'Église, quand ce ne seroit pas son premier devoir. En renouçant à toute alliance avec l'État et avec les partis, l'Église devenoit inviolable pour tous; elle choisissoit au-dessus des passions sa vraie place; elle accomplissoit la mission de paix qu'elle a reçue de Jésus-Christ, et, par un singulier bonheur, elle accomplissoit aussi le long désir des peuples; elle disoit à ses ennemis la cherchant dans la poussière d'un trône abattu: Christus non est hîc, surrexit; elle disoit à la France, quel que pût être son sort, qu'elle fût en proie aux étrangers, ou à la guerre civile: Munda ego sum à sanguine hujus. Falloit-il, au lieu de ce rôle si grand et si chrétien, la tenir hypocritement accolée à un pouvoir hostile, priant tout haut pour lui et tout bas pour un autre, révant des

désastres contre la patrie, prenant une part sourde à tous les complots, et courbée sous des évêques octroyés par l'athéisme. Au temps de la République, l'Église de France s'étoit honorée sur les échafauds; au temps du Directoire, elle avoit ramené courageusement ses débris sur un sol où elle ne possédoit plus rien de ses immenses richesses, et elle avoit vécu et noblement vécu de la charité des siens: au temps de l'Empire, elle avoit accepté la protection, à quelques égards sincère, d'un grand capitaine, et ajouté de la puissance, dans l'opinion des peuples, à ses victoires même; au temps de la Restauration elle avoit allié sa cause à celle d'une maison royale revenant de l'exil, et dont elle avoit naguère partagé les infortunes. Mais quel rôle eût-elle joué, quel devoir eût-elle accompli en 1830, si, au lieu de songer au salut des peuples, en songeant au sien, elle avoit consenti à toutes les servitudes avec résignation, par dévouement à ceux qui n'avoient pu la défendre, et sur la foi de ces prévisions douteuses qui ne dispensent d'agir ni le chrétien ni l'homme dans les plus simples affaires de la vie?

Quelques prêtres catholiques, ceux-là même qui avoient combattu le gallicanisme dogmatique et ses conséquences depuis plusieurs années, et qui par ce seul fait s'étoient constamment trouvés en opposition avec le pouvoir qui

venoit de tomber, jugèrent qu'ils pouvoient se placer entre la révolution et le clergé qu'elle menaçoit. Ils crurent devoir saisir cette occation où la Providence venoit de donner un démenti digne d'être médité à tant d'espérances, pour poser dans leurs ruines les fondements de la liberté de l'Église; et c'est pourquoi, entre les deux systèmes de conduite qui viennent d'être expliqués, ils choisirent nécessairement celui qui leur permettoit une action, celui qui ne les condamnoit pas à l'inertie la plus absolue, qui n'étoit pas réprouvé par l'expérience, qui n'étoit pas une ruine déjà toute faite.

Asin de comprendre encore mieux la nécessité où ils furent de suivre ce système, il faut connoître celui qu'avoit adopté contre l'Église le pouvoir sorti de la révolution de 1830.

# S IV.

DU SYSTÈME ADOPTÉ CONTRE L'ÉGLISE PAR LE GOUVERNEMENT SORTI DE LA RÉVOLUTION DE 1830.

La révolution de 1830 avoit été faite autant contre l'Église que contre la Couronne, et il étoit impossible qu'il en fût autrement, à cause de leur intime alliance. Le gouvernement sorti de cette révolution devoit donc être hostile à l'Église; mais il n'avoit le choix, comme nous l'avons dit, qu'entre une persécution ouverte

et un asservissement progressif et complet. Il choisit le dernier mode comme moins hasardeux, et parce qu'il vouloit en toutes choses conserver au moins les apparences de l'ordre antérieur. On sait que telle a été sa politique.

Cependant des actes de violence nombreux furent commis contre la religion, sur presque tous les points du pays, avec la tolérance du gouvernement; trop foible pour les réprimer, il y voyoit d'ailleurs un double avantage, celui de livrer une proie au parti exalté de la révolution, et de rendre le clergé plus docile à ses vœux en lui faisant sentir le besoin d'être protégé. Ces actes de violence achevèrent la démonstration d'une vérité capitale, c'est que la religion n'étoit pas haïe pour elle-même, mais pour son alliance avec le pouvoir. D'un bout de la France à l'autre, presque sans aucune exception, les sacriléges eurent le caractère de représailles politiques. Ainsi le palais archiépiscopal de Paris fut saccagé parce qu'on avoit cru voir dans un des derniers mandements de l'archevêque des allusions aux coups d'État. Ainsi l'Église de Saint-Germain-l'Auxerrois fut dévastée parce qu'après un service pour l'âme du duc de Berry, un jeune homme imprudent suspendit au catafalque l'image du duc de Bordeaux. Ainsi les croix de Mission, plantées dans les derniers temps, furent abattues parce qu'elles portoient aux extrémités des fleurs-de-lys, et

que les missionnaires avoient mêlé souvent à leurs prédications des objets de pure politique; tandis que la croix ancienne, la croix sans emblèmes étrangers, ne fut l'objet d'aucune insulte. Partout où l'on ne trouva que la religion, la religion fut respectée. Elle le fut, non seulement du peuple pris en masse, mais des hommes de parti les plus exagérés. Le gouvernement l'attaqua seul par des moyens hypocrites dont il avoit fait choix, et qui se rapportoient aux trois branches principales de la religion, la hiérarchie, l'enseignement et le culte.

#### HIÉRARCHIE.

Le concordat de 1801 avoit donné au gouvernement le droit de présenter les évêques au Saint-Siége, et beaucoup d'autres droit qui n'avoient été consentis, selon qu'il était exposé au préambule, que parce que les consuls faisoient profession de la religion catholique. A l'égard de la nomination des évêques, il étoit même sti-'pulé que si les consuls ou leurs successeurs cessoient de faire profession de la religion catholique, un nouveau concordat régleroit le mode de nomination aux évêchés. Ce cas venoit d'échoir par la révolution. Un de ses principes fondamentaux étoit et est encore celui-ci : Il n'y a plus de religion de l'État; en d'autres termes : L'État ne professe aucune religion. En effet, au lieu que Buonaparte et tous ses successeurs assistoient publiquement aux cérémonies catholiques, on vit pour la première fois le chef de la nation renoncer au sacre des rois et ne donner aucun signe extérieur de catholicisme, en quelque circonstance que ce fût. Et ce n'étoit pas, comme il est nécessaire de le remarquer, par impiété personnelle, mais pour se conformer à l'opinion publique, pour se montrer conséquent au nouvel ordre créé par la révolution. Dès-lors le droit de présenter les évêques n'appartenoit plus au gouvernement, et l'on concoit en effet le danger de laisser à des ministres déistes, protestans, juifs, incrédules, le soin de choisir les successeurs des apôtres de Jésus-Christ.

Néanmoins le gouvernement nomma des évéques. Ses premiers choix épouvantèrent les catholiques. C'étoit à B... M. l'abbé G..., dont la conduite schismatique, dans l'affaire de M. l'abbé Gr..., dispensa bientôt les fidèles et le clergé de justifier leurs craintes. C'était à D..., M. l'abbé R..., dont le peuple disait publiquement dans les rues d'A...: « Il ne sera point sacré, car il il est exécrable. » C'était à A... M. l'abbé d'H..., vieillard décrié par sa conduite sous l'Empire, comme recteur de l'académie de Limoges qu'il avoit peuplée de prêtres mariés, affaissé d'ailleurs par les années, et qui s'étoit démis des fonctions de grand-vicaire qu'il exerçoit, par impuissance de les remplir.

Le gouvernement ne se contentoit pas de vouloir introduire ses créatures dans l'épiscopat, il cherchoit à s'emparer de la hiérarchie inférieure en refusant d'autoriser le choix des évêques pour les cures vacantes, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé des prêtres recommandés au ministère des cultes par l'administration civile des lieux, et quelquefois en y nommant luimême, comme dans le diocèse de Nîmes. Le curé ne devoit plus être l'envoyé de l'évêque vers une portion du troupeau, mais l'homme du préfet, du procureur-général, du maire ou du député. On a vu une paroisse privée de pasteur pendant plusieurs mois, parce que le ministère opposoit au candidat de l'évêque un candidat présenté par un colonel; on a vu un ecclésiastique devenir curé d'une autre paroisse, sur la recommandation d'un maire protestant. Et comme la nomination des chanoines et vicairesgénéraux dépendoit aussi du gouvernement, par la nécessité de l'autorisation préalable, il s'ensuit que toute la hiérarchie tomboit directement ou indirectement dans les mains du pouvoir, c'est-à-dire dans les mains d'hommes ennemis de l'Église, et qui, après avoir rêvé sa ruine toute leur vie, se trouvoient tout-à-coup maîtres de lui donner de mauvais pasteurs, en quelque nombre qu'ils voudroient.

#### ENSEIGNEMENT.

A l'égard de l'enseignement, le système du gouvernement se réduisoit à deux pensées principales: conserver à l'Université le monopole de l'enseignement, quoique contraire à la nouvelle charte, afin que le clergé n'eût aucune part à l'éducation de la jeunesse; et donner aux pauvres une instruction gratuite aux frais de l'État, afin de détruire la superstition. C'est ainsi que M. de Montalivet, ministre des cultes, désignoit à la tribune l'effet de la religion catholique sur les esprits, et c'est ce même ministre qui étoit chargé de donner à l'Église de France ses évêques, ses vicaires-généraux, ses chanoines et ses curés.

#### CULTE.

La simple énumération des actes du gouvernement suffira pour faire comprendre jusqu'où ses prétentions s'étendoient en matière spirituelle, et ce que seroit devenue l'Église de France sous un pareil régime, si on eût laissé faire ses oppresseurs.

Une circulaire du ministre des cultes aux évêques leur enjoignoit de faire ajouter aux versets de la prière pour le roi le nom du prince, contre l'usage immémorial de l'Église de France, respecté même sous Napoléon.

Une autre circulaire leur enjoignoit d'inter-

dire la célébration des fêtes déclarées non obligatoires par le concordat, afin que ceux des fidèles qui avoient conservé l'usage d'assister ces jours-là aux offices par dévotion, ne pussent le faire désormais. C'était une violation flagrante du concordat.

Une circulaire ordonna au clergé de se servir d'eau chaude en hiver pour administrer le baptème; et dans quelques localités, notamment dans les diocèses de Lyon et de Grenoble, on a exigé que l'enfant fût présenté à l'officier civil pour être inscrit sur les registres de naissance, avant d'être présenté à l'Église pour y recevoir le signe du salut.

Lorsque M. l'abbé Grégoire mourut à Paris, séparé de la communion catholique, le gouvernement s'empara par force de l'église paroissiale et y fit célébrer sur le corps du défunt un service solennel par des prêtres schismatiques.

Ce sacrilége officiel fut renouvelé peu de temps après, à la mort d'un autre évêque schismatique, M. l'abbé de Berthier, et le gouvernement déclara que son droit et son devoir étoient d'agir comme il avoit agi, et que telle seroit toujours sa conduite en pareilles circonstances.

Non content d'empêcher les évêques de se réunir, le gouvernement prit des mesures pour ôter aux simples curés des campagnes la consolation de se voir. Ils furent placés par une décision générale sous la surveillance immédiate des maires, et ils devoient perdre pour chaque jour d'absence une partie proportionnelle de leur modique traitement. Plus tard, les gendarmes et tous les agents du pouvoir reçurent l'ordre, par une circulaire de M. Périer, de surveiller rigoureusement et spécialement les mouvements des curés hors de leurs presbytères.

Il est inutile de dire que les ordonnances du 16 juin 1828, contenant de si nombreux outrages à la religion et à la liberté de conscience, furent renouvelées, et qu'on en pressa l'exécution avec vigueur. La création de huit mille demi-bourses pour les petits séminaires fut la seule disposition de ces ordonnances que le gouvernement ne crut pas obligatoire pour lui. Il chercha néanmoins, à l'aide d'autres bourses conservées aux diocèses, à s'introduire dans l'intérieur des séminaires. Un décret ressuscité de l'Empire lui servit de prétexte pour exiger qu'on y reçût un administrateur laïque chargé de veiller à ce que les deniers de l'État ne fussent pas détournés.

Les corps religieux, tolérés sous la Restauration, furent menacés dans leur existence; on vouloit empêcher les capucins d'Aix, protégés par un arrêt de cour souveraine, de porter publiquement leur habit. Des scènes horribles se sont passées à l'abbaye de Melleraye, en Bretagne, et il a fallu plus que du courage au vénérable père Antoine, abbé général de La Trappe, pour défendre ses droits de chrétien et de François contre les iniquités du pouvoir. Ainsi l'Église de France a-t-elle été traitée depuis dix-huit mois; et il est à remarquer que l'unique prétexte de tant de vexations et de persécutions a été encore un prétexte politique, c'est-à-dire la liaison présumée du clergé et du parti carliste. 1

.

1

121

.

**Þ**°...|

4

4.4

•

**\*** 

1 3

1

**e**:

•

إ

1

à

### S V.

#### DE LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.

Dans la situation des choses telle que nous venons de la peindre, il n'y avoit évidemment
pour la religion d'autre défense possible que de
réclamer la séparation de l'Église et de l'État.
L'expérience seule de la Restauration en avoit
déjà démontré la nécessité; la chûte du trône,
en livrant l'Église à des ennemis victorieux, ne
lui laissoit pas d'autre voie de salut : mais la
conduite du gouvernement sorti de la révolution rendoit cette nécessité si impérieuse qu'on
peut dire que personne ne l'a niée, et que des
motifs étrangers à l'intérêt de la religion ont
seuls arrêté ceux qui ont refusé leurs efforts à
l'affranchissement de l'Église dans leur patrie.

Quand les catholiques n'auroient pas vu par eux-mêmes le mal que leur avoit fait et que leur faisoit l'alliance de l'Église avec l'État, ils l'au-roient deviné par le langage de leurs adversaires. Tous, en effet, ne désirent et ne demandent qu'une chose, le maintien de l'alliance entre l'Église et l'État. Qu'on lise les journaux du

gou vernement, qu'on suive les débats des Chambres, qu'on écoute les orateurs parlant de la religion et du clergé avec des intentions hostiles, on ne trouvera au fond de leurs discours que cette seule pensée: il faut que l'État nomme les évêques et surveille le choix des curés; qu'il soit l'intermédiaire obligé entre les évêques et le souverain pontife; qu'il examine les bulles émanées du Saint-Siége avant d'en permettre l'exécution; qu'il empêche la propagation des mauvaises doctrines, c'est-à-dire des doctrines romaines; qu'il conserve enfin la haute direction des affaires spirituelles, et qu'en conséquence il salarie le clergé, parce que tout clergé qui ne recoit pas de salaire sous une forme ou sous une autre, devient tôt ou tard indépendant, et place le gouvernement dans la nécessité de respecter cette indépendance, ou de se détruire lui-même en poursuivant la religion par le fer et par le feu.

Du reste, aucun principe de théologie, aucun canon de l'Église, aucune tradition apostolique ne s'opposoient à la séparation de l'Église et de l'État. Bien loin qu'il en fût ainsi, cette séparation étoit l'accomplissement du concordat luimême, qui n'avoit été signé par le souverain pontife qu'en considération de ce que les consuls faisoient profession de la religion catholique, et avec cette clause résolutoire que si eux ou leurs successeurs cessoient de la professer, il seroit pourvu par un nouvel arrangement à la nomina-

tion aux évêchés. Or la séparation de l'Église et de l'État se réduisoit à l'exécution de ce pacte formel, et à la rupture de toute solidarité po litique.

Sur quoi d'ailleurs sont fondés tous les concordats? Sur cette supposition que le prince peut et veut le bien de l'Église. Mais en France, depuis trente ans, cette supposition ne s'est pas réalisée, et ceux qui connoissent la France savent qu'elle ne se réalisera désormais qu'autant que des choses impossibles auront commencé à être: Sous l'Empire, le prince a pu le bien de l'Église et ne l'a pas voulu; sous la restauration, le prince a voulu le bien de l'Église, et ne l'a pas pu. Sous la révolution de 1830, le gouvernement ne peut ni ne veut le bien de l'Église; et quant à l'avenir, il suffira que le prince veuille ce bien pour qu'il ne le puisse pas, parce qu'un culte privilégié est ce qui répugne le plus à la majorité des Français. Il seroit long d'en déduire la cause, mais il est ainsi. Dès-lors les concordats manquent en France de leur base naturelle; ils y donnent au prince des droits qui, quoi qu'il fasse, tournent au détriment de la religion.

Ainsi, à ne considérer qu'en soi la séparation de l'Église et de l'État, elle ne pouvoit trouver aucun obstacle parmi les catholiques. Mais deux sacrifices étoient nécessaires pour l'obtenir, ce-lui des affections purement politiques et celui du budget du clergé. De là l'opposition que suscita cette idée.

Il falloit d'abord sacrifier les affections purement politiques, non pas en ce sens qu'on estaceroit de sa mémoire des biensaits reçus, qu'on détruiroit le penchant du cœur pour de grandes infortunes, qu'on deviendroit hostile à ceux qu'on avoit aimés, mais en ce sens que, plaçant la religion au-dessus des intérêts de parti, aucun chrétien ne la feroit plus servir au triomphe d'une cause terrestre, et ne voudroit, malgré l'expérience qui en avoit montré le danger, méler encore une sois les choses divines et les choses humaines.

Il falloit en outre reconnoître avec bonne foi que la religion catholique n'est incompatible, ni avec la liberté des cultes, ni avec la liberté d'enseignement, ni avec la liberté de la presse, ni avec aucune forme de gouvernement, et que même ces diverses libertés étoient en France la seule force qui pût préserver l'Église d'une catastrophe semblable à celle qui a perdu le catholicisme en Angleterre. En effet, supposons la liberté des cultes, c'est-à-dire la tolérance civile, anéantie en France, quel sera le culte proscrit? Évidemment le culte catholique. Supposons la liberté d'enseignement effacée de la Charte, quel sera le corps, quels seront les hommes à qui l'enseignement sera interdit? Évidemment le clergé catholique, puisque, malgré la liberté d'enseignement stipulée dans la Charte, le gouvernement fait des efforts inouis pour enlever au

clergé le bénéfice de cette loi. Supposons la liberté de la presse enchaînée en France par la censure, qui cessera de pouvoir écrire? Évidemment les seuls catholiques. Même sous la Restauration, la censure n'a guère été exercée qu'à leur détriment. Tandis que le gouvernement laissoit imprimer tout ce qui étoit contraire à la religion, il traduisoit devant les tribunaux correctionnels ceux qui avoient le malheur de soutenir les doctrines de l'Église romaine. Il n'existe donc en France aucune liberté qui ne soit au profit du catholicisme bien plus qu'au profit du reste de la nation, et c'est une des raisons qui expliquent pourquoi le gouvernement actuel a pu si facilement et si impunément se montrer l'ennemi des libertés publiques, au sortir d'une révolution faite pour les sauver.

A l'égard de cette proposition générale, que la religion catholique n'est incompatible ni avec la liberté des cultes, ni avec la liberté d'enseignement, ni avec la liberté de la presse, ni avec aucune forme de gouvernement, c'est l'énoncé d'un fait prouvé par toute l'histoire de l'Église. L'Église a vécu sous tous les régimes; elle a subitour-à-tour l'épreuve de la persécution, de la liberté, du pouvoir; elle a vu passer des monarchies et des républiques sans nombre; et aujour-d'hui elle envoie des évêques aux États-Unis d'Amérique, sans avoir jamais songé à se plain-dre de la liberté qui les protége à l'égal de tous

les citoyens, et qui les aide à peupler de catholiques ces immenses régions.

Il suit de là que le sacrifice des affections politiques antérieures, dans le sens où l'on vient de l'expliquer, sacrifice nécessaire à la séparation de l'Église et de l'État, ne renfermoit rien d'odieux, rien d'illégitime, rien qui ne pût être demandé à des chrétiens aimant leur Dieu et déyoués à la cause des âmes rachetées de son sang.

Un autre sacrifice étoit nécessaire, celui du budget du clergé. Le budget du clergé, considéré dans son origine, n'est pas un salaire, c'est une indemnité d'immenses spoliations, indemnité stipulée dans le concordat de 1801. Mais peu importe la nature d'une dette, quand l'injustice ne veut pas la reconnostre, et qu'il n'existe aucun moyen de l'y contraindre. Or, il est de fait que le gouvernement ne regarde pas le traitement du clergé comme une dette, mais comme un salaire. Non content de l'augmenter ou de le diminuer à son gré, comme quelque chose qui est en sa seule et pleine puissance, il se croit le droit de le supprimer, même après que le vote législatif et la sanction royale en ont fait une partie du budget, une loi de l'État. On a vu récemment de simples sous-préfets retirer à une portion du clergé ses mandats sur le trésor public, parce que ces administrateurs subalternes, agissant au nom du ministère, n'étoient pas conients, disoient-ils, de la conduite du clergé. Pour

comprendre toute la force logique de ce sait, il faut savoir que, selon les lois françaises, le gouvernement ne peut pas ôter à un fonctionnaire public son traitement, une fois porté au budget, à moins de le destituer : et s'il est inamovible, à moins de lui faire son procès. Ainsi le budget, ecclésiastique, loin d'être réellement une indemnité, n'est pas même mis par le gouvernesur la même ligne que le salaire des employés civils. Il crée, par conséquent, entre le clergé et le gouvernement, un lien de commandement d'une part, d'obéissance et de servitude de l'autre. plus fort qu'entre le gouvernement et ses propres fonctionnaires. Par conséquent encore, aussi longtemps que le prêtre recevra le salaire de l'État, aussi longtemps il demeurera, et la religion avec lui, complètement sous la dépendance de l'autorité civile.

Mais deux objections ont été faites. Premièrement le clergé tombera dans la déconsidération s'il demande son pain au peuple, au lieu de le recevoir de l'État. En second lieu, le pain du peuple ne sera pas suffisant pour nourrir le clergé. Ces deux objections sont mieux résolues que par des raisonnements, elles le sont par des faits contemporains: car ceux qui ont cherché des remèdes aux maux de l'Église de France n'ont pas interrogé leur imagination; ils n'ont eu qu'à se fier aux souvenirs laissés sur la terre par les Saints, et à des exemples vivants. Tout

le monde sait quelle est la considération ou plutôt la puissance du clergé catholique en Irlande, et pourtant ce clergé vit de la charité du peuple. L'Angleterre l'a pressé d'accepter un traitement du trésor; elle a mis à ce prix l'émancipation des catholiques, et ni le clergé, ni le peuple n'ont voulu y consentir. On sait encore de quelle haute estime jouit le clergé catholique aux États-Unis, et pourtant ce clergé, comme celui de l'Irlande, vit de la charité du peuple. En Hollande, la seule portion du clergé qui ait conservé une existence digne et apostolique, est celle qui, se conformant aux ordres du Saint-Siége, refusa constamment le salaire du gouvernement. Enfin, quels sont aujourd'hui les ordres religieux qui exercent le plus d'influence sur le peuple, sinon ceux qui lui demandent leur pain quotidien? C'est que jamais le peuple n'aime plus le prêtre que quand il est pauvre comme lui; c'est que rien n'est respecté comme une indépendance légitime achetée par des privations volontaires.

Quant à l'impossibilité d'obtenir de l'amour et de la foi des catholiques des secours suffisants, l'objection est également détruite par les exemples qu'on vient de citer. L'Irlande est certainement le pays le plus pauvre de l'Europe, et cependant après avoir payé par contrainte le clergé protestant, elle paie encore de plein gré le clergé catholique. En France, il faut distinguer les villes

et les campagnes. Il est impossible que le clergé ne trouve pas dans les villes un nombre sussisant de catholiques pour lui assurer une existence convenable; c'est déjà même ce qui se fait : car l'État n'accorde de traitement, traitement d'ailleurs plus que modique et partout très-insussisant, qu'au curé et à un seul vicaire, et le reste du clergé nécessaire aux besoins d'une population nombreuse est entretenu directement par elle. A l'égard des campagnes, les unes sont situées dans des provinces où la foi est encore toute vivante; les autres sont moins favorisées sous ce rapport. Il est certain que les premières feroient à leurs curés un sort beaucoup plus heureux que celui qu'ils tiennent du gouvernement; et c'est ce qui se voit dans plusieurs paroisses nouvellement établies et non reconnues par l'État. Dans les secondes, l'expérience prouve que le peuple qui a le plus perdu l'habitude de l'assistance aux saints offices et de la fréquentation des sacrements, tient encore sortement à la religion par quatre liens : le baptême, la première communion, le mariage et la sépulture chrétienne. Et là même où la foi sembleroit presque éteinte, les familles sentent vivement le besoin d'un prêtre pour donner des habitudes morales à l'enfance; on pourroit à cet égard citer des exemples frappants. C'est donc une erreur de supposer que les catholiques seuls soutiendroient le clergé catholique. Dans un pays où

une religion est universellement répandue, elle entraîne à la servir ceux-là même qui lui sont étrangers. La nécessité et les relations de famille sont des causes permanentes qui rapprochent d'elle ceux qui s'en éloignent par des égarements de l'esprit, et l'on voit tous les jours les ennemis avoués du catholicisme en France confier leurs enfants au clergé qu'ils combattent par leurs discours et par leurs écrits. Au reste, la question du budget n'étoit pas liée à celle de l'affranchissement de l'Église seulement par la nature des choses, l'une et l'autre étoient inséparables dans l'opinion publique; et il étoit impossible de réclamer aucune liberté gieuse, sans soulever contre soi cet argument: Vous êtes payé par l'État, pourquoi vous plaignez-vous de le servir? Cette objection a été répétée à satiété par tous les journaux; et comme elle portoit à faux sur les catholiques qui réclamoient la suppression du budget ecclésiastique, plusieurs seuilles en convenoient sans détour, et se bornoient à dire : Persuadez à vos co-religionnaires de penser comme yous, et alors ils auront comme vous le droit de réclamer leur liberté.

Cette question n'avoit donc pas été remuée arbitrairement; il falloit se taire ou la traiter. De plus, à qui proposoit-on de refuser le budget? Étoit-ce au gouvernement? non; les défenseurs de la liberté de l'Église disoient au gouvernement; Le budget est sacré, c'est une

dette, le résultat d'un traité; vous seriez parjure en le supprimant. La proposition ne s'adressoit qu'au clergé, maître de renoncer à une indemnité devenue oppressive, maître aussi de la conserver, et loin que ses droits fussent compromis par cette discussion publique, elle étoit le plus sûr moyen de les affermir. Jamais le budget ecclésiastique n'a été mieux garanti contre les tentatives du gouvernement que depuis cette époque. Ni les journaux, ni les orateurs ministériels n'ont plus essayé de faire peur au clergé en lui parlant de supprimer son salaire; et il règne en France une persuasion si intime que la chute du budget ecclésiastique seroit la fin de la domination du pouvoir sur les choses spirituelles, que si le clergé venoit à le refuser en effet, le gouvernement essaieroit, par tous les moyens possibles, d'ébranler sa résolution, et cette position est aujourd'hui la plus forte barrière de l'Église contre les entreprises du pouvoir. Outre cet avantage immense et présent, acquis à la religion par la controverse sur le budget, il en est un autre qui regarde l'avenir. Tôt ou tard, l'état déplorable des finances en Europe, la complication toujours croissante des dépenses nécessaires pour maintenir l'ordre dans cette société si mal constituée, parce qu'elle n'est pas constituée chrétiennement, forceront les gouvernements, et particulièrement le gouvernement français, de

supprimer la partie du budget la moins nécessaire matériellement et la plus réprouvée de l'opinion publique. Ils feront avec regret ce sacrifice, mais ils le feront, et l'Église se trouvera par la force des choses affranchie du salaire. Alors on se souviendra qu'elle avoit ellemême désiré cet affranchissement; elle pourra porter avec honneur sa pauvreté: et de plus, il se trouvera établi dans l'opinion que par là même elle est pleinement dégagée de tous les liens qui l'assujétissoient à l'État.

### S VI.

# SI LE SCHISME PEUT ÊTRE RÉALISÉ EN FRANCE.

Tant qu'il y eut en France des rois puissants et un clergé imbu des maximes gallicanes, le schisme a été possible; c'étoit la position de l'Angleterre quand elle s'est séparée de l'unité catholique. Aujourd'hui la France n'a plus de rois puissants, et l'immense majorité du clergé tient à l'Église romaine par une conviction d'esprit inébranlable et par un amour sans bornes. Les conditions du schisme n'existent donc pas. Si le gouvernement songeoit à opérer un schisme pour se venger de la séparation de l'Église, voici quelle seroit sa position : il auroit à détruire la liberté des cultes, à fermer les édifices catholiques dans toute l'étendue de la

France, à persécuter trente mille prêtres qui n'auroient rien à perdre, et devenus populaires de deux façons, par la persécution même et par la séparation de l'Église et de l'État. Il auroit en outre à créer une religion pour la mettre à la place de l'ancienne, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'a point de puissance réelle tenteroit ce que la République n'a pu accomplir avec une puissance morale et militaire inmense, avec les dépouilles de la noblesse et du clergé, et dans le trouble qu'apporte aux esprits une première révolution.

Quand les choses seroient préparées pour un schisme en France, il suffiroit que le gouvernement tentât de l'opérer pour le rendre impossible, parce que cette tyrannie exercée sur les consciences révolteroit toutes les opinions et tous les partis sans distinction; cette œuvre administrative apparoîtroit à tous comme une tentative risible et comme une odieuse oppression. Toutefois, ce qui est impossible aujourd'hui pourroit plus tard cesser de l'être, par les changements progressifs que l'influence du gouvernement sur le clergé apporteroit dans les sentiments qui l'animent et dans les doctrines dont il est pénétré. C'est ce que savent ceux qui travaillent à la ruine du catholicisme. Ils espèrent avec le temps, avec l'argent du budget, avec de mauvais évêques, corrompre peuà-peu l'esprit actuel du clergé de France. La

religion et le Saint-Siège n'ont pas d'autres dangers à craindre.

#### S VII.

DU JOURNAL l'Avenir ET DE l'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse.

Il ne suffisoit pas d'avoir adopté un système pour la défense de la religion contre les conséquences naturelles de la révolution de 1830, il falloit le mettre à exécution et se servir des seuls moyens d'agir qui fussent en rapport avec l'état de la société en France. Un journal quotidien et une association surent créés à peu d'intervalle, vers la fin de l'année 1830. On donna au journal le nom de l'Avenir. C'étoit la première feuille quotidienne fondée en Europe dans les intérêts du catholicisme. Les statuts de l'association furent publiés sous le titre d'Agence générale pour la désense de la liberté religieuse. Nous exposerons brièvement, mais avec sidélité, ce qui fut fait par ces deux moyens d'action.

#### L'Avenir.

Le prospectus de ce journal avait été livré au public dans les premiers jours du mois de septembre 1830. Il commença à paraître le 16 octobre suivant. Les rédacteurs étoient MM. l'abbé F. de La Mennais. l'abbé Ph. Gerbet, l'abbé Rohrbacher, l'abbé H. Lacordaire, Ch. de Coux, Ad. Bartels, le comte Ch. de Montalembert, Daguerre et d'Ault-Duménil. Ils développèrent successivement les doctrines dont l'exposition accompagne ce Mémoire, et, appuyés de l'autorité qu'elles leur donnèrent rapidement sur les esprits, ils défendirent chaque jour et sans relâche, la religion contre les actes hostiles du gouvernement, contre ceux des autorités particulières, et contre toutes les attaques des passions individuelles. Chaque fois que les églises furent violées, les croix abattues, les droits de l'Église outragés, quel que fût l'auteur de l'attentat, ils élevèrent leur voix. Ils l'élèvent aujourd'hui pour se défendre eux-mêmes, et c'est pourquoi il doit leur être permis de rappeler ce qu'ils ont fait. Un mois s'étoit à peine écoulé depuis la première publication de l'Avenir, lorsque le gouvernement, déjà coupable d'une multitude d'agressions contre l'Église, osa nommer M. l'abbé G. au siége de B. L'Avenir ayant jeté un cri d'alarme et adressé aux évêques de France les plus douloureuses supplications, il fut saisi à la poste deux jours de suite. MM. l'abbé de Lamennais et l'abbé Lacordaire, auteurs des articles incriminés, furent traduits devant la cour d'assises, avec le rédacteur-gérant du journal, ils y parurent le 31 janvier 1831. Dans l'intervalle de la saisie au jugement, une foule de catholiques donnèrent aux accusés, ou plutôt à la cause qu'ils défendoient, des témoignages de sympathie qui en imposèrent au pouvoir, parce qu'ils révélèrent l'union et la force des catholiques. Une souscription ouverte au bureau du journal pour les frais du procès, produisit plus de vingt mille francs, quoique la grande majorité des donateurs n'eût souscrit que pour cinq centimes, ou pour une somme très-modique. Des paroisses tout entières, le curé à leur tête, envoyèrent leurs dons, Des évêques de France donnèrent aussi aux rédacteurs de l'avenir cette marque d'encouragement. Celui de Pamiers seul souscrivit pour trois cents francs, et il consacra trois cents francs à des aumônes, dans le but, disoit-il, d'attirer la bénédiction de Dieu sur la cause que les accusés défendoient. Chacun étoit surpris de voir la religion relever la tête, quatre mois après une révolution qui l'avoit menacée d'une ruine entière.

Nous ne pouvons passer sous silence le jour où se jugea le procès, parce que jamais l'Église romaine n'oblint en France un triomphe si grand. Ses doctrines y furent soutenues pendant une journée entière, aux applaudissements d'un auditoire encombré de jeunes gens du barreau ét de toutes les classes de la société. On entendit dans le palais même des Parlements, d'où étoient sortis tant de décrets contre le Saint-Siége et la liberté de l'Église, une accusation solennelle contre les articles de 1682 : et

l'acquittement des prévenus par le jury, prononcé au milieu d'acclamations unanimes, termina cette journée qui consomma la ruine des maximes gallicanes en France, et présagea une nouvelle alliance entre le peuple et la religion.

Tout ce que les accusés entendoient dire autour d'eux, dans les intervalles de l'audience, mériteroit d'être rapporté; il n'y avoit qu'un doute qui sembloit arrêter les esprits et qui témoignoit de l'ascendant exercé sur eux : Estil bien vrai que ce soit là la religion catholique?

Tel étoit déjà le fruit opéré par l'Avenir au bout de trois mois et demi-d'existence.

Cette première victoire sur le gouvernement donna de la joie et de la force aux catholiques. L'Avenir continua de marcher avec plus d'indépendance que jamais dans la route qu'il s'étoit tracée, et il obtint bientôt une nouvelle preuve de l'élan qu'il avoit imprimé pour la désense de la foi, lorsqu'ayant annoncé, au commencement de mai 1831, la difficulté dé sa situation sinancière, il reçut soixante-dix mille francs de secours, tant de la France que de la Belgique; car son action s'étendoit jusque sur les pays étrangers, et peu de temps après il envoya quatre-vingt mille francs aux Irlandais, moissonnés par la famine. C'étoit le produit d'une souscription ouverte dans ses bureaux. Les évêques de l'Irlande occidentale, réunis en synode, délibérèrent de témoigner leur reconnoissance aux rédacteurs, et, dans leur lettre de remerciement, ils appelèrent l'Avenir ' un journal véritablement chrétien. Il faisoit du moins tous ses efforts pour servir la cause chrétienne, et il est vrai de dire qu'il ramena plusieurs personnes à la foi. Un grand-vicaire d'A... écrivoit que deux habitants de cette ville, l'un athée, l'autre libéral 'anti-catholique, venoient d'être convertis par la lecture de l'Avenir. A. L... un médecin distingué, homme jouissant de la plus haute influence sur la partie libérale de la population, avoit passé de l'incrédulité à un dévouement si profond pour la cause du catholicisme, qu'il eut la pensée de se rendre à Rome, pour soumettre au Saint-Père les vues que son zèle lui inspiroit.

En Suisse, à L....., un membre du gouvernement déclara qu'il abandonneroit le protestantisme, dès qu'il lui seroit avéré que les doctrines professées par l'Avenir étoient conformes
à celles de l'Église catholique; et, en général,
elles produisoient un effet remarquable sur les
pays protestants qui bordent le lac de Genève.
En Alsace, un paysan, perverti par la lecture
des philosophes du dernier siècle, revenu à la
foi après avoir lu un certain nombre de numéros de l'Avenir, aussitôt se met à parcourir à
pied la contrée qu'il habitoit pour chercher des
souscripteurs à l'Agence, et des signataires aux
pétitions pour la liberté d'enseignement. Un

grand nombre de jeunes gens de l'École de médecine de Paris et des Écoles de Droit de Paris et de Toulouse publièrent hautement leur adhésion aux doctrines de l'Avenir et s'associèrent à ses efforts; et lorsque ce journal fut suspendu, ils s'empressèrent encore d'exprimer leurs viss regrets, ainsi que l'espoir que cette suspension seroit de peu de durée. Plusieurs même des étudiants de Paris s'adressèrent aux rédacteurs, pour les prier de leur faire des cours sur différentes branches des sciences religieuses et politiques, proposition qui fut accueillie et qui est aujourd'hui en pleine exécution. Une grande influence catholique fut aussi exercée dans dissérentes parties de l'Allemagne. Les principaux articles de l'Avenir, y étoient traduits et publiés par plusieurs journaux; ils contribuoient à y raffermir l'autorité du Saint-Siége ébranlée par de funestes tentatives de schisme.

Ce n'est pas le seul service qu'il put rendre à ces malheureuses Églises; il leur offrit, de plus, le moyen de publier leurs réclamations contre les mesures oppressives des gouvernements, réclamations étouffées sur les lieux par la censure protestante. Des liens semblables se formèrent avec les catholiques d'Irlande et d'Angleterre, et une union plus étroite encore s'établit avec la Belgique, où tous les articles de l'Avenir étoient réimprimés chaque semaine et distribués

à plus de cinq mille souscripteurs. Ses paroles trouvèrent de l'écho jusque dans le Nouveau-Monde, d'où lui parvinrent de nombreuses marques d'adhésions, depuis la Nouvelle-Or-léans jusqu'à Boston. De toutes parts enfin on recevoit la preuve que les principes professés par l'Avenir répondoient aux besoins et aux idées de populations nombreuses, au milieu desquelles le catholicisme apparoissoit de nouveau avec un caractère de grandeur et de force, et je ne sais quoi de généreux qui dissipoit les préjugés répandus contre lui par l'impiété de l'autre siècle.

Agence générale pour la désense de la liberté religieuse.

L'Agentr défendoit la religion par la parole: ses rédacteurs voulurent la défendre par une action plus positive encore; ils publièrent, le 18 décembre 1830, les statuts d'une association. Voici les principaux objets dont elle devoit s'occuper.

1. Le redressement de tout acte contre la liberté du ministère ecclésiastique, par des poursuites devant les Chambres et devant tous les tribunaux, depuis le Conseil d'État jusqu'à la justice de paix. Dans les procès les plus importants, des publications de mémoires judiciaires, plaidoyers, etc., devoient être faites aux frais de l'Agence générale, et répandues par toute la France.

- 2. Le soutien de tout établissement d'instruction primaire, secondaire et supérieure contre tous les actes arbitraires, attentatoires à la liberté d'enseignement, sans laquelle il n'y a plus ni charte, ni religion.
- 3. Le maintien du droit qui appartient à tous les Français de s'unir pour prier, pour étudier, ou pour obtenir toute autre fin légitime également avantageuse à la religion, aux pauvres et à la civilisation.
- 4. L'Agence générale étoit destinée à servir de lien commun à toutes les associations locales déjà établies en France, ou qui s'y établiroient dans le but de former une assurance mutuelle contre toutes les tyrannies hostiles à la liberté religieuse.

(Extrait du Prospectus de l'Agence générale.)

L'Agence générale étoit composée d'un conseil de neuf personnes, dont M. l'abbé F. de La Mennais étoit le président, et de donateurs associés. La donation étoit de 10 francs par année. Les fonds de l'Agence se sont élevés, pour l'an 1831, à la somme de 31,513 francs. Dès que l'Agence fut établie, elle présenta des pétitions aux Chambres pour réclamer la liberté d'enseignement stipulée dans la charte de 1830. Elle

engagea les catholiques à l'imiter, et près de trois cents pétitions furent adressées successivement à la Chambre des députés et couvertes de plus de quinze mille signatures; et comme la liberté d'enseignement n'étoit pas seulement promise, mais établie, l'Agence générale résolut d'en user. Elle annonca, le 29 avril 1831, qu'elle ouvriroit une école sans l'autorisation de l'Université. Trois de ses membres. MM. de Coux. l'abhé Lacordaire et le comte de Montalembert se chargèrent des fonctions de mastre d'école. Vingt pauvres enfants, recueillis par eux, recevoient de leur bouche les premiers éléments d'instruction religieuse et littéraire, lorsque les agents du pouvoir vinrent expulser de force les maîtres et les écoliers. Les maîtres furent traduits devant le tribunal de police correctionnelle, qui les renvoya devant la cour d'assises. Pendant ces débats sur la juridiction criminelle qui devoit connoître du prétendu délit, M. de Montalembert fut appelé à la pairie par la mort de son père, et il réclama la juridiction de la chambre où il venoit d'entrer. Ce fut donc à la barre de la plus haute cour du royaume, que les trois maîtres de l'école libre rendirent témoignage à leur foi. Ils furent condamnés; mais le langage catholique avoit été parlé devant le premier Corps de l'Etat, et la cause de la liberté d'enseignement gagnée dans l'opinion publique. Pendant le cours de ce procès, l'Agence géné-

rale encouragea la fondation de plusieurs écoles libres dans les provinces et vint à l'aide de quelques instituteurs victimes du monopole universitaire. Des persécutions d'un autre genre avoient également attiré sa sollicitude et donné lieu à d'autres procès. Le commandant d'une division militaire ayant voulu interdire aux capucins d'Aix de paroître en public avec leur costume, l'Agence s'empressa de le poursuivre, à ses frais et au nom des vénérables Pères, devant le conseil d'État. Elle ne s'est désistée de cette poursuite, qu'après que le lieutenant général eut été transféré au commandement d'une autre division militaire, et sur la prière des Pères eux-mêmes, rétablis dans la jouissance de leurs droits.

Plus tard, et lorsque l'Acenir étoit déjà sur le point d'être suspendu, les Trappistes de l'abbaye de Melleraye, en Bretagne, fournirent à l'Agence une nouvelle occasion de défendre la liberté des congrégations religieuses. Le 28 septembre 1831, six cents hommes à pied et à cheval avoient entouré l'abbaye, et lé souspréfet de l'arrondissement étoit venu signifier au père-abbé que la communauté étoit dissoute, et qu'il apportoit à tous ses membres des passeports pour se retirer. Sur les réclamations courageuses du père-abbé, un délai lui avoit été accordé pour écrire au ministère; mais sept jours après, seize gendarmes à cheval, et le

sabre nu, s'étoient précipités au galop dans la cour de l'abbaye, et avoient chassé la plus grande partie des religieux français. Le reste des habitants, parmi lesquels se trouvoient soixante-dix religieux anglais, fut gardé à vuo par des soldats. Nous taisons d'autres détails horribles : l'emprisonnement du père-abbé, l'expulsion de soixante-trois religieux anglois, leur embarquement forcé sur la frégate l'Hébé, et mille traitements pleins d'indignité. Avant même qu'ils fussent tous connus, l'Agence écrivit au père-abbé et lui proposa de se charger de sa défense. Le vénérable religieux, qui s'est conduit jusqu'à la fin avec un courage et un sang-froid dignes d'admiration, accepta avec empressement les offres de l'Agence. Trois actions judiciaires furent aussitôt dirigées contre les auteurs de cet attentat : l'une criminelle, les deux autres civiles. Le procès occupe en ce moment même l'attention de la France; et il a déjà eu pour effet la rentrée du père-abbé et d'une partie de ses religieux dans l'abbaye, où tout a repris l'ordre accoutumé.

2

Sous d'autres rapports, l'Agence générale rendit encore quelques services à la cause catholique. Ainsi lorsque M. l'abbé G.,., nommé par le gouvernement à l'évêché de B...., eut contribué au scandale qui environna la sépulture de M. l'abbé Grégoire, l'Agence seconda de toutes ses forces l'énergique résistance du diocèse de B..;

et elle doit d'autant plus revendiquer la part qu'elle y a prise que le souverain pontife, répondant à l'espérance filiale de l'Eglise de France, l'a préservée d'un des plus grands malheurs dont elle fût menacée.

Nous passons sous silence d'autres faits, qu. pourlant ne sont pas sans importance, tels que la fondation, dans plusieurs grandes villes, et de journaux et d'associations catholiques se proposant le même but que l'Agence générale, et en relation avec elle. Le journal l'Union publié à Nantes, le Correspondant de Strasbourg écrit en allemand, le Courrier Lorrain et l'Association lyonnaise, devroient surtout être mentionnés avec quelques détails, si l'on ne craignoit d'enlever au souverain pontife des moments si précieux à la chrétienté. Les catholiques qui s'étoient associés pour la défense des droits de leurs frères, croient avoir fait de leur part tout ce qu'ils avoient promis et tout ce qu'ils ont pu. Simples instruments des opprimés, ils étoient à la disposition de tous ceux qui avoient besoin de justice; et s'ils n'ont pas fait davantage, c'est que plusieurs ont cru dangereux ou inutile de résister à la persécution, et ont sacrifié volontairement leurs droits.

Tel est le récit abrégé des actes de l'Acenir et de l'Agence générale pour la défense de la liberté religieuse. Les principaux articles de l'Avenir ont été réunis en deux volumes, sous le titre de Mélanges catholiques; le procès de l'Avenir et celui de l'école libre, ont été également publiés dans des brochures séparées. Ces divers ouvrages sont déposés aux pieds du père commun, afin que Sa Sainteté puisse connoître par elle-même et juger ce qui a été fait.

## S VIII.

DE L'OPPOSITION QU'ONT RENCONTRÉE LES RÉ-DACTEURS DE *l'Avenir*, DE SES CAUSES ET DE SES SUITES.

Il semble que tant de travaux entrepris avec bonne foi pour la cause de l'Église, dans un temps difficile où les plus courageux se taisoient, auroient dù ne pas trouver d'ennemis; toutefois, pendant qu'une portion nombreuse du clergé et des fidèles les regardoient comme une voie de salut ouverte à la religion, d'autres les poursuivoient comme coupables. Les noms de révolutionnaires, d'hérétiques, de schismatiques, furent prodigués aux rédacteurs de l'Avenir. Plus leur dévouement se manifestoit par leurs œuvres, plus l'opposition prenoit à leur égard un caractère injurieux. La lecture de leur journal fut défendue dans plusieurs diocèses, on éloigna des Ordres les jeunes gens qui paroissoient pencher pour leurs doctrines; l'entrée du séminaire fut même interdite à quelques-uns. Sur le seul soupçon qu'ils partageoient plus ou moins les doctrines de l'Avenir, des professeurs furent

privés de leur chaire, et des curés destitués. En un mot, une inexorable et vaste persécution fut ourdie contre les œuvres dont le tableau vient d'être mis sous les yeux du chef de l'Église, et contre ceux qui étoient suspects de s'y intéresser. Plusieurs journaux, et particulièrement l'un d'eux, intitulé l'Ami de la Religion, s'attachoient à dénaturer les pensées, les phrases et jusqu'aux intentions des rédacteurs de l'Avenir; et plus d'une fois même ils ne craignirent pas d'altérer leurs paroles, pour donner plus d'apparence aux accusations que chaque jour ils imaginoient contre eux. On alla jusqu'à noircir leur vie privée. Enfin, dans un livre imprimée à Avignon avec la permission du maître du sacré palais, ils ont été traités comme des novateurs à la façon de Luther; et l'auteur y déclare qu'il ne faut pas interpréter leurs pensées d'après leurs paroles, parce qu'elles manquent de sincérité.

Cependant, et ceci est digne de remarque, tandis que chaque jour les rédacteurs de l'Avenir développoient leurs pensées, tandis que chaque jour leurs ennemis accusoient leurs doctrines et leurs intentions, pas une seule proposition ne fût notée par un évêque. Il sembloit, d'une part, que l'Église fût menacée, et, d'une autre, nulle voix ne signaloit aucun danger précis.

Pour expliquer cette étrange situation, il faut remonter aux causes de l'opposition rencontrée par les rédacteurs de l'Acenir. Il y en avoit deux

principales: l'une politique, l'autre théologique. Les partisans de la branche des Bourbons, tombée du trône, en voyant paroître un journal qui défendoit la religion, sans défendre l'ancienne dynastie, qui même s'expliquoit avec franchise sur les fautes de la Restauration, se persuadèrent qu'ils seroient un obstacle à leurs desseins. Ils eurent peur que leur cause ne perdit l'appui du clergé; et comme cet appui leur sembloit essentiel, ils apportèrent à ruiner l'Avenir dans l'opinion tout le soin et toute l'ardeur que mettent les partis à renverser un obstacle. De là cette haine inconcevable et poussée à cette extrémité d'appeler hérétiques et chismatiques des hommes qui ne cessoient de prouver leur attachement à l'unité, et dont plusieurs l'avoient prouvé par des travaux précédents durant de longues années. D'un autre côté, quoique le gallicanisme dogmatique fût détruit en France dans la grande majorité du clergé, il en restoit encore des traces; et, de plus, le gallicanisme pratique, c'est-à-dire la longue habitude d'un certain ordre social fondé sur la théorie gallicane, saisoit que ceux mêmes qui avoient sacrisié logiquement le principe, vivoient encore sous l'empire des choses qu'il avoit créées. Or la séparation de l'Église et de l'État attaquoit le gallicanisme pratique; c'étoit la mise en action des doctrines romaines dans une société où des doctrines contraires avoient régné pendant plusieurs siècles, et venoient à peine de périr sous une controverse de dix années.

Comment une telle tentative n'auroit-elle pas soulevé des passions théologiques déjà aigries? Il s'agissoit de voir la pratique changer après les principes, et l'on pouvoit espérer, dans un dernier combat, de regagner ce qui avoit été perdu. De là cette persécution exercée dans l'ombre des séminaires, non pas seulement contre la partie politique des doctrines de l'Avenir, mais, il faut le dire hautement, contre toutes les doctrines soutenues par M. l'abbé de La Mennais. De là ces accusations étonnantes de schisme, d'hérésie, asin que la haine qu'on appeloit sur la personne de l'auteur, retombant sur ces écrits, tous fusseut également réprouvés. Nous l'assirmons, il n'y a aujourd'hui en France qu'une seule question, une question où tout est indivisible, les choses et les personnes; et cette question la voici : La société de Louis XIV, et les doctrines gallicanes qui en sont la suite et la base, ressusciteront-elles, oui ou non?

Les rédacteurs de l'Avenir, affligés de l'oppositition qu'ils rencontroient, mais effrayés et affligés à cause de l'Église et non à cause d'eux, firent ce que la foi et de saints exemples leur inspiroient. Dès le 2 février 1831, le jour même que le choix de Dieu donnoit à l'Église Grégoire XVI, ils signèrent à Paris une exposition des doctrines professées par eux. Elle devoit être immédiatement envoyée à Rome et mise aux pieds du Saint-Père. Elle fut en effet consiée par un député à M. Sébastiani, ministre des affaires étrangères, qui s'étoit éngagé à la faire parvenir par l'ambassade. On a su que très-tard qu'il n'avoit pas jugé convenable ou possible de faire cet envoi. Lorsque les rédacteurs de l'Avenir en furent instruits, leur position étoit encore devenue plus grave; car on parloit de condamnations, et mille bruits circulèrent auxquels on ne craignoit pas de mêler le nom du souverain pontife. Étoit-ce avec ou sans fondement? Les rédacteurs de l'Avenir résolurent d'éclaireir ce doute et de venir à Rome même, aux pieds du successeur de saint Pierre, en chercher la solution. Après treize mois de combats pour la religion, ils suspendirent avec douleur, mais avec confiance en Dieu, la publication de l'Avenir; et nous quittons, disoient-ils aux catholiques de France, nous quittons un instant le champ de bataille pour un autre devoir également pressant : « Le bâton du voyageur à la main, nous nous acheminons vers la chaire éternelle, et là, prosternés aux pieds du pontife que Jésus-Christ a préposé pour guide et pour maître à ses disciples, nous lui dirons: O père! daignez abaisser vos regards sur quelques-uns d'entre les derniers de vos enfants, qu'on accuse d'être rebelles à votre infaillible et douce autorité. Les voilà devant vous, lisez dans leur âme; il ne s'y trouve

rien qu'ils veuillent cacher. Si une de leurs pensées, une seule s'éloigne des vôtres, ils la désavouent, ils l'abjurent. Vous êtes la règle de leurs doctrines; jamais, non jamais ils n'en connurent d'autres. O père! prononcez sur eux la parole qui donne la vie, parce qu'elle donne la lumière, et que votre main s'étende pour bénir leur obéissance et leur amour. » Avenir du 15 novembre 1831.

## SIX.

## CONCLUSION.

De ce qui vient d'être dit il résulte, 1º Que sans l'action des catholiques indépendants de tout parti politique et de toute influence de pouvoir, la religion catholique seroit privée en France d'un genre de défense dont elle a besoin dans les circonstances présentes. Car les évêques dans l'état d'isolement, de dépendance et d'asservissement où on les a placés, n'osent pas et pourroient à peine oser prêter à la religion ce genre de secours que la situation actuelle réclame. Elle se verroit donc abandonnée aux attaques sacriléges et aux envahissements du pouvoir, à la haine de la majorité des Français et au danger d'un schisme futur;

2º Que la position de ces catholiques indépendants, heureuse à l'égard du pouvoir qui ne peut absolument rien contre eux, est devenue au contraire disticile, à l'égard de ceux sur lesquels ils doivent exercer leur action, attendu que les intrigues gallicanes, jointes aux intrigues purement politiques, ont réussi à les rendre suspects à l'autorité religieuse. En deux mots, l'action des rédacteurs de l'Avenir, ou, si l'on veut, de toute autre association agissant dans le même sens, est indispensable pour le maintien du catholicisme en France, et cette action ne peut obtenir un vrai succès si elle n'est pas soutenue par le Saint-Siége. C'est donc dans le seul intérêt de la religion catholique, et non dans aucun intérêt personnel, que les rédacteurs de l'Avenir ont entrepris le voyage de Rome, et sont venus aux pieds de Sa Sainteté. Ils ne demandent rien que de pouvoir se dévouer, aux prix de tous les sacrifices, à la sainte cause de l'Église et de la religion. A cet effet, ils osent supplier Sa Sainteté: 1º Qu'asin de dissiper le soupçon d'erreur répandu contre eux, elle daigne faire examiner l'Exposition de leurs doctrines, qu'ils déposent à ses pieds, et que si cette exposition ne contient rien, sous le rapport théologique, de contraire à la sainte doctrine de l'Église romaine, Sa Sainteté ordonne que cela soit déclaré de la manière qui lui semblera convenable; 2º Qu'asin de mettre les rédacteurs de l'Avenir et les membres de l'Agence Catholique à même de continuer leur action, si le souverain Pontise le juge utile à la religion, il plaise à Sa Sainteté

de faire connoître que n'ayant rien de contraire aux principes catholiques, elle ne peut, par cela même, être l'objet d'aucune désapprobation.

Mais pour acquitter pleinement leur conscience, les rédacteurs de l'Avenir se croient obligés encore à soumettre humblement au chef de l'Église quelques observations fondées sur la connoissance particulière qu'ils ont de l'état de choses et des esprits en France. Et, premièrement, à l'égard des doctrines professées dans l'Avenir, soit que le souverain pontise les approuve, soit qu'il les condamne, son jugement ne rencontrera pas la plus légère opposition, parce que quiconque oseroit se permettre une pareille opposition, seroit à l'instant repoussé avec un sentiment d'horreur par le corps entier des catholiques; tandis que le silence du Saint-Siége auroit pour effet d'affoiblir le courage de ceux qui lui sont dévoués, de jeter dans l'indécision un grand nombre d'esprits, de détourner leurs pensées de Rome, d'ouvrir un vaste champ aux craintes, aux doutes, aux réflexions tristes et dangereuses, en même temps que le gallicanisme redoubleroit ses efforts pour corrompre l'enseignement, et pour l'imposer comme une obligation de conscience à la jeunesse des séminaires, en vertu même de l'obéissance due aux supérieurs ecclésiastiques : et, ainsi qu'on l'a dit dans ce Mémoire, c'est ce qu'on voit déjà. Se. condement, à l'égard du système de conduite

adopté pour la défense de la religion, il n'est pas moins à craindre que le silence du Saint-Siége n'en fût regardé comme la condamnation; ce qui auroit deux conséquences : la première qu'il serait désormais impossible d'opposer aucune résistance aux oppresseurs de l'Église, et le mal dès-lors croîtroit avec une rapidité incalculable; la seconde, que cette immense partie de la population, qui, en France et dans les pays circonvoisins, étoit devenue l'ennemie du catholicisme parce qu'elle le supposoit incompatible avec les libertés civiles, et qui commençoit à s'en rapprocher depuis la publication de l'Avenir, se persuadant que les principes établis dans ce journal sont désavoués à Rome, s'éloigneroit de la religion, et avec plus de haine que jamais. Déjà les journaux du libéralisme en Belgique se sont ouvertement expliqués à ce sujet. et le plus grand obstacle qu'on ait trouvé dans le libéralisme français pour le faire concourir à la désense des droits des catholiques, est la croyance réelle ou feinte que l'Avenir exprimoit des opinions sur lesquelles on ne pouvoit fonder d'alliance solide, parce qu'elles étoient opposées aux doctrines de Rome.

Voilà ce que nous avons du représenter pour acquitter nos âmes envers Dieu. Le souverain pontife jugera dans sa sagesse : et maintenant, pleins d'amour pour lui et dociles à sa voix comme de petits enfants, nous nous prosternons

à ses pieds, en implorant sa bénédiction paternelle.

Rome, 3 février 1832.

Quelques semaines après l'envoi de ce Mémoire, le cardinal Pacca nous apprit, par un billet fort court, que le pape persistoit à nous désapprouver, et qu'au reste on procéderoit à l'examen que nous avions demandé.

۶,

•

Nous avons tout lieu de croire que d'autres soins détournèrent de celui-là. Du moins est-il certain que les personnes les mieux instruites de Rome n'ont jamais eu la moindre connoissance qu'on se soit occupé de cet examen promis. Ce qui nous confirme encore dans cette croyance, e'est que la plus simple équité auroit fait un devoir rigoureux de nous admettre à expliquer nos actes et nos paroles, et surtout celles-ci: car nos adversaires les avoient souvent, avec une rare hardiesse de mensonge, détournées à des sens contraires à notre pensée; et cette pensée. lorsqu'elle sembloit obscure et incertaine à ceux qui la cherchoient de bonne soi, qui pouvoit mieux que nous l'éclaireir, et même qui le pouvoit si ce n'est nous? Je ne comprendrai jamais que la justice autorise une forme de jugement sans accusation précise communiquée à l'accusé, sans enquête, sans débat, sans défense aucune. Un procédé judiciaire aussi monstrueux

révolteroit même en Turquie. On ne peut donc le supposer en usage à Rome, et par conséquent nous dûmes voir, dans le silence absolu que l'on continuoit de garder avec nous, la preuve d'une détermination arrêtée de laisser en suspens l'affaire au sujet de laquelle nous réclamions un jugement régulier, décisif et net.

Singulière position pourtant, mais qui nous a moins étonné depuis qu'elle ne nous étonnoit alors. Il y a une certaine simplicité d'ame qui empêche de comprendre beaucoup de choses, et principalement celles dont se compose le monde réel. Sans s'attendre à le trouver parfait, ce qui ne seroit pas seulement de la simplicité mais de la folie, on se figure qu'entre lui et la type idéal qu'on s'en est formé d'après les maximes spéculatives admises, il existe au moins quelque analogie. Rien de plus trompeur que cette pensée. Soigneusement inculquée au peuple, elle aide à le gouverner, et sous ce rapport elle peut quelquesois être un bien relatif. Elle est naturelle aux esprits élevés et candides, L'expérience, il est vrai, les en désabuse, mais presque toujours trop tard.

On a dit que Rome étoit la patrie de ceux qui n'en avoient point. Nous ne concevons pas qu'elles puisse être pour personne une patrie, selon le sens ordinaire de ce mot. Ce n'est pas qu'elles n'ait quelque chose d'extraordinairement attachant, quoique d'abord on le sente peu, ou

même aucunement. Ce que vous y éprouvez les premiers jours, c'est une sorte de profond ennui, de tristesse vague et pesante. A chaque pas, le pied foule des ruines et remue les cendres maintenant confondues des hommes de toute race et de toute contrée qui, durant trente siècles, ont, vainqueurs ou vaincus, maîtres ou esclaves, habité cette terre de grandeur et de désolation. Vous reconnoissez encore, dans cet amas confus de débris, les traces des peuples divers et des divers âges, et de tout cela s'élève je ne sais quelle vapeur de tombeau qui calme et endort et berce l'âme dans les rêves du dernier sommeil. On peut venir là pour y mourir, mais non pour y vivre; car de vie, à peine y en a-t-il une ombre. Nul mouvement, si ce n'est le mouvement caché d'une multitude de petits intérêts qui rampent et se croisent au sein des ténèbres. comme les vers au fond du sépulcre. Pouvoir et peuple vous apparoissent tels que des fantômes du passé. La cité reine, assise au milieu d'un désert, est devenue la cité de la mort : elle y règne dans toute sa puissance et sa majesté formidable.

Qu'est-ce d'ailleurs aujourd'hui que la population de cette ville déchue? Un petit nombre de familles réellement romaines y végètent obscurément. Tous les grands noms du moyen-âge, les Colonne, les Orsini, les Savelli, sont ou éteints, ou près de s'éteindre. La noblesse prin-

cière et ducale n'appartient au pays ni par la nature de son institution, ni par des services rendus, ni par son origne. Ce fut, pendant plusieurs siècles, une coutume établie, que chaque pape élevat et enrichit soit ses ensants, légitimes et autres, soit ses neveux; et trop souvent les confiscations, les spoliations, les rapines ont élé le fondement de ces maisons maintenant presque toutes en décadence. A l'exeès du faste a, dit-on, succédé un excès contraire. Retirée dans ses vastes et silencieux palais où nul pe pénètre, cette classe, qu'attriste également ses souvenirs et ses prévoyances, s'est fait comme une solitude dans la solitude. Un instinct naturel à tous les êtres les porte à s'isoler quand leur fin approche.

Des aventuriers de toutes nations et de tous états, des moines de tout pays, des ecclésiastiques attirés de tous les coins du monde par l'espérance de s'avancer, ou par le simple besoin de vivre, forment le surplus de la population. Sans lien quelconque, sans unité, son existence est purement passive. Privée de droits
politiques dont le nom même lui est inconnu,
elle n'a aucune part, directe ou indirecte, ni au
gouvernement ni à l'administration. Chacun
n'a de but que soi-même, et par conséquent,
hors de la religion, un but matériel de lucre
pour les uns, et pour les autres de jouissance
présente. Le repos, l'oisiveté, le sommeil, in-

terrompus de temps en temps par des spectacles qui émeuvent les sens, voilà le bonheur tel que le conçoivent ces hommes en qui pourtant subsiste encore un germe de sentiments plus élevés et plus énergiques. Nulle vie publique, rien dèslors qui provoque une noble activité, rien de social: le régime établi repousse de toutes parts dans le vil intérêt privé. Espèce de dérision de la Rome antique, un sénateur, comme on l'appelle, exerce au Capitole je ne sais quelle petite juridiction de première instance, et sur le palais du gouverneur, charge toujours confiée à un prélat, on lit le fameux monogramme S. P. Q. R., dont la plus exacte traduction est encore celle de ce Français : si peu que rien. Rome conserva longtemps quelque chose de son ancien esprit et de ses institutions, modifiées par les mœurs générales du moyen-âge. Ce fut un obstacle à l'affermissement de la domination temporelle des papes. Ils eurent à lutter, jusqu'au seizième siècle, contre la puissance des hauts barons et ce qui subsistoit des libertés municipales. A cette époque une révolution s'opéra dans la société. Les monarchies absolues naquirent. Cette circonstance donna la victoire aux pontifes : ils demeurèrent seuls mastres. Despote par système et par nature, Sixte-Quint, pour en finir avec les oppositions populaires et féodales, acheva de concentrer le pouvoir entre

les mains du clergé. Le pape, et, au-dessous de lui, le Sacré Collége et la prélature, exclusivement investis de l'autorité politique, administrative et judiciaire, constituent l'État véritable; le reste paie et obéit. Ainsi les Romains sont gouvernés, administrés, jugés par des étrangers. Car, sans parler du pape, les cardinaux et les prélats ne tiennent presque tous à Rome que par le hasard des événements qui les y ont amenés des différentes parties de l'Italie et de l'Europe entière.

Est-ce là un peuple, est-ce là une patrie?

Cependant cette ville singulière, centre, à diverses époques, des plus énormes corruptions politiques et morales, ne laisse pas, nous le répélons, d'avoir un attrait puissant, comme seroit la vision d'un monde évanoui. Des gigantesques constructions attribuées aux Tarquins jusqu'au palais Braschi, chaque siècle a marqué de son empreinte ce sol exhaussé par des décombres: vaste cimetière où dort une longue suite de générations. Chacune d'elles est là sous sa pierre plus ou moins mutilée, et le passant qui se baisse pour lire l'inscription, ne découvrant que des traits informes, des caractères à demi-essacés, s'en va plein de tristesse, car il a vu ce que c'est que l'homme et sa destinée. Durant sa rapide existence, il se hate d'élever sur les bords du temps de fastueux édifices qui

perpétueront, croit-il, sa mémoire, et le temps dans son cours les mine peu-à-peu et les entraîne au fond de ses gouffres insondables.

Les souvenirs religieux qui abondent à Rome, les pieuses traditions que rappellent en si grand nombre les monuments chrétiens, produisent sans doute une vive impression sur les àmes croyantes. Comment ne seroient-elles pas profondément émues au sein des catacombes, le Saint-Pierre à la fois et le Vatican de cette glorieuse époque où les pontifes de Jésus-Christ, ayant pour autel les os des martyrs et pour palais une voûte souterraine, célébroient à la lueur d'une pauvre lampe, au milieu de la nuit, les mystères saints, et, après la prière qui fortifie, disoient aux fidèles: Vous voulez régénérer le monde, eh bien! sachez souffrir et mourir?

Dans la ville et autour, on rencontre en foule des objets propres à réveiller les mêmes sentiments que font naître la vue des cryptes silencieux et sombres où le Christianisme persécuté jeta ses premières racines. Cependant le charme de Rome tient à une cause plus générale, puisqu'il agit également sur ceux qui n'eurent jamais la foi, ou qui l'ont perdue. Ce charme nous paroît être celui qu'a pour l'homme tout ce qui représente vivement sa grandeur et sa fragilité, sa puissance et sa misère. Il y a dans ces ruines entassées sur des ruines une merveilleuse poésie du passé, et, dans leur con-

traste avec une nature pleine de richesse et de vigueur, quelque chose qui vous reporte vers ce qui ne passe point, et, sous l'enveloppe mortelle dont se dégage votre être véritable, vous assoupit mollement au sein d'une vague immensité, et vous pénètre, comme si déjà vous aviez traversé la tombe, de l'inépuisable vie que Dieu a répandue dans l'univers.

La partie de Rome la plus habitée occupe près du Tibre l'emplacement de l'ancien Champde-Mars. Coupée de petites rues irrégulières et sales, elle offre généralement une apparence de pauvreté et un aspect triste, malgré les nombreux édifices accumulés sur cette étroite surface. On y voit l'age moderne tel qu'il étoit avant qu'une classe intermédiaire, dominante aujourd'hui dans la moitié de l'Europe, fût venue se placer entre le peuple et l'aristocratie. La religion seule diminuoit, sans l'effacer, la distance qui sépare ces deux termes extrêmes de la société, et l'institution monastique surtout eut à cet égard une influence qu'il seroit injuste de méconnoître. Inférieures aux palais, sous le rapport de l'art, les églises appartiennent à une époque de décadence pour l'architecture chrétienne. Travesti à la grecque, selon le goût d'alors, le Christianisme y est dépouillé du magnifique vêtement dont l'avoient revêtu les artistes des siècles de foi. Rien qui rappelle la vieille cathédrale avec ses formes

symboliques, ses voûtes qui montent sans sin, ses slèches élancées vers le ciel comme d'ardentes aspirations, ses ornements variés et significatifs, ses jours mystérieux, ses lointains échos. Au lieu de tout cela, des dômes assez lourds, décorés de fresques admirables quelquesois, d'autres chess-d'œuvres du pinçeau, une grande richesse de marbres rares, mais une totale absence de ce qui saisit l'âme et l'émeut puissamment et la ravit dans un monde supérieur.

Presque entièrement déserte aujourd'hui, à cause de la frayeur exagérée qu'inspire aux Romains l'aria cattiva, la Rome antique contient à-peu-près tout l'espace qu'occupent les sept collines. Le Citorio seul fait partie de la cité moderne. Une foible population, disséminée dans cette vaste enceinte, y forme çà et là comme autant de petites villes ou hameaux séparés par des cultures, quelques villas et de superbes ruines, tels que les thermes de Dioclétien, ceux de Titus et de Caracalla, le Colisée, le palais des empereurs sur le Palatin, l'arc de Septime Sévère, la colonne Trajane, et autres fragments nombreux des magnificences du peuple-roi et des Césars qui le détrônèrent. Plus tard le génie chrétien jeta sur ce sol des monuments d'un genre divers, d'humbles chapelles, d'immenses basiliques, entre lesquelles Saint-Pierre s'élève majestueusement au fond d'une place, à tout

prendre, la plus belle peut-être de l'Europe; des monastères ensin auxquels leur isolement, le calme et le silence qui les enveloppent comme une moelleuse atmosphère, prétent je ne sais quel attrait mélancolique et doux. La plupart n'ont que peu d'habitants; quelques-uns, entièrement abandonnés, se dégradent faute soins, et ne seront bientôt eux-mêmes que des ruines. Ainsi, là encore un aspect de décadence et des images de destruction : mais là aussi, dans cette solitude peuplée de tant de souvenirs, des sources inépuisables de pensées graves et d'émotions profondes. Sous un ciel tantôt d'un azur foncé, tantôt recouvert de rouges et chaudes vapeurs, et terminé à l'horizon par des lignes d'une grandeur et d'une grace inexprimables, on découvre à chaque pas quelqu'une de ces ravissantes perspectives que nul pinceau ne sauroit retracer qu'imparfaitement. Figurezvous une plaine immense, inégale, semblable à nne mer dont les flots soulevés en mille directions auroient été pétrifiés soudainement; telle est la campagne de Rome. Des restes d'aqueducs, des débris de tombeaux s'y montrent cà et là. Le Tibre la traverse, jaune, étroit, et dont le plus souvent on suit le cours entre ses rives nues, comme on devine la trace d'un serpent qui glisse dans l'herbe. Au-delà, excepté sur la route d'Ostie, des montagnes, derrière lesquelles fuient d'autres montagnes d'une sin-

••

7

Ė

'n

4

Н

Ì

7

ĕ

Ì

gulière variété de formes, s'ouvrent, se referment, se rouvrent encore, pour attirer, ce semble, le regard sur les paysages enchantés du vieux Latium, que borne au midi la mer qui baigne les côtes d'Afrique et celles de Toscane, vastum mare et spatiosum manibus.

L'Orient a d'autres beautés et d'autres souvenirs: il forme, par ses doctrines, sa philosophie,
ses aris, ses lois, ses mœurs, sa civilisation entière, un monde à part, plein de grandeur et de
mystère. Mais, pour nous, hommes de l'Occident,
aucun lieu ne nous émeut aussi puissamment
que Rome, ne nous parle un langage aussi pénetrant. Tout notre passé est rassemblé là dans
sa pompe funèbre, et il y apparoît seul. Le
temps semble clos sur cette terre où les âmes,
ondoyantes comme les longues herbes des cimetières, ne rendent que des sons plaintifs et
mourants. Du haut de ces débris, regardez l'horizon, pas un signe qui annonce le lever de
l'avenir.

M. Lacordaire ayant pris, au bont de quelques mois, le parti de retourner en France, et M. de Montalembert se préparant au voyage de Naples, l'excellent père Ventura, alors général des Théatins, voulut bien me recevoir à S.-Andrea della Valle. Je n'oublierai jamais les jours paisibles que j'ai passés dans cette pieuse maison, entouré des soins les plus délicats, parmi ces bons religieux si édifiants, si appliqués à

leurs devoirs, si éloignés de toute intrigue. La vie du cloître, régulière, calme, intime et. pour ainsi dire, retirée en soi, tient une sorte de milieu entre la vie purement terrestre et cette vie future que la foi nous montre sous une forme vague encore, et dont tous les êtres humains ont en eux-mêmes l'irrésistible pressentiment. Espèce d'initiation à la tombe et à ses secrets, elle a pour les âmes contemplatives une douceur qu'on soupçonne peu. Il se trouve aussi dans les monastères de remarquables intelligences qui comprennent d'autant mieux le monde qu'elles l'observent de plus loin, et ne sont offusquées ni par ses passions ni par ses intérêts; et, par le même motif, c'est là que se développent le plus naturellement les nobles instincts de l'humanité et les sympathies qui la consolent. Le vrai moine est peuple et ne peut être que peuple, ne fût-ce qu'à cause de sa pauvreté, au moins individuelle. Quant aux moines ambitieux, aux moines de cour, serviteurs et flatteurs des grands, il n'est point de pire race dans le monde.

Lorsqu'après les courses de la journée je revenois le soir partager la frugale collation du père Ventura, les heures s'écouloient inaperçues en des entretiens où son âme aimante, son esprit actif, fécond, pénétrant, savoit répandre un charme inépuisable. Doué de qualités éminentes, propre à la pratique des affaires comme

aux spéculations de la science, jamais personne ne fut animé d'un plus ardent amour du bien. De pareils hommes sont rares partout. Nous avons eu le bonheur d'en rencontrer plusieurs à Rome. Près du palais Barberini, sur une petite place plantée de quelques arbres par les Français, je crois, s'élève un couvent de pauvres capucins. C'est là que, dans une cellule meublée d'une couchette, d'une table, de deux mauvaises chaises, et dont l'étroite fenêtre est close, au lieu de vitres, avec un morceau de canevas, continue de vivre, selon toute la rigueur de la règle de saint François, le cardinal Micara, que ses hautes vertus, son austérité sans rudesse, sa vive et populaire éloquence, ont rendu l'objet d'un respect bien au-dessus de celui qu'on accorde à la dignité. Aussi le peuple ne s'y trompe-til pas; et le Capucin, comme il l'appelle avec un délicat sentiment de la vraie grandeur, est incomparablement plus à ses yeux que le porporato. Je ne saurais m'empêcher de nommer encore le savant père Olivieri, dominicain, homme antique par le caractère, la droiture incorruptible, la sage et modeste liberté. Proclamé pas l'opinion publique le premier théologien de Rome, membre de plusieurs congrégations dont il est la lumière, il ne laisse pas, malgré les nombreux devoirs de ses charges, de suivre attentivement, dans l'Europe et au-delà, le mouvement de l'esprit humain et le cours des évinements qui modifient de jour en jour l'état de la société et tendent à le changer complètement: forte et vaste tête, unie à un cœur simple et bon.

Les Théatins ont à Frascati, un peu en dehors de la ville, une maison d'où la vue s'étend au loin sur la campagne de Rome. Elle est d'ordinaire habitée par un seul religieux qui dessert la chapelle ouverte au public, et par un frère lai. Un jardin, ménagé sur une pente assez abrupte, ajoute à l'agrément de ce lieu solitaire, où le père Ventura me permit d'aller m'établir. On y eut pour moi les mêmes bontés qu'à S.-Andrea: et si ces lignes arrivoient jamais jusqu'au père Bonini, je serois heureux qu'il y vit une preuve que le temps n'a point affoibli la gratitude que je conserverai toujours de sa cordiale hospitalité.

A quelques milles de Tivoli, un groupe de montagnes volcaniques forme, dans la plaine inhabitée, une espèce d'oasis. Sur un des revers de ce plateau, dont la fraîche verdure contraste avec la nudité du désert voisin, Frascati, Marino, Albano rattachent à ces lieux charmants les souvenirs de l'histoire: difficilement l'imagination parviendroit à se représenter un pays plus pittoresque.

Une magnifique végétation y embellit des sites perpétuellement variés. La pureté de l'air, l'abondance des eaux, et aussi ce charme mysté-

rieux de la nature auquel nul homme, quelque besoin qu'il se soit fait de la vie factice des cités, ne se soustrait jamais entièrement, attirent pendant l'été les riches familles de Rome, qui. au temps de leur splendeur, ont semé ces montagnes d'élégantes villas et d'immenses palais. tels que Mondragone aujourd'hui presque en ruines, tandis que l'esprit religieux y fondoit de nombreux couvents presque tous situés en des positions d'une beauté ravissante. Il en est même de fortisiés à la manière du moyen-âge, comme Grotta-Ferrata, bâti tout auprès de l'ancien Tusculum. Ceux des Capucins et des Camaldules nous ont surtout frappés par la profonde paix qu'on y respire, et par l'admirable grandeur du paysage dont ils font partie. Les Camaldules occupent chacun une petite maison séparée et composée de plusieurs pièces. Nous arrivâmes chez eux vers le soir à l'heure de la prière commune: lils nous parurent tous d'un âge assez ayancé, et d'une stature au-dessus de la moyenne. Rangés des deux côtés de la nef, ils demeurèrent après l'office à genoux, immobiles, dans une méditation profonde: on eut dit que déjà ils n'étoient plus de la terre; leur tête chauve ployoit sous d'autres pensées et d'autres soucis: nul mouvement d'ailleurs, nul signe extérieur de vie: enveloppés de leur long manteau blanc. ils ressembloient à ces statues qui prient sur les vieux tombeaux.

Nous concevons très-bien le genre d'attrait qu'a pour certaines âmes, fatiguées du monde et désabusées de ses illusions, cette existence solitaire. Qui n'a point aspiré à quelque chose de pareil? qui n'a pas, plus d'une fois, tourné ses regards vers le désert et rêvé le repos en un recoin de la forêt, ou dans la grotte de la montagne, près de la source ignorée où se désaltèrent les oiseaux du ciel? Cependant telle n'est pas la vraie destinée de l'homme: il est né pour l'action; il a sa tâche qu'il doit accomplir. Qu'importe, qu'elle soit rude, n'est-ce pas à l'amour qu'elle est proposée?

Il est néaumoins des temps où le courage semble défaillir, où l'on se demande si, en voulant le bien dont tant d'obstacles souvent imprévus empêchent la production sacile en apparence, on ne poursuit point une chimère: où, à chaque inspiration, la poitrine soulève le poids d'un immense ennui. J'ai toujours éprouvé qu'en ces moments la vue de la nature, un plus étroit contact avec elle, calmoient peu-à-peu le trouble intérieur. L'ombre des bois, le bruit de la source qui tombe goutte à goutte, le chant de l'oiseau dans le buisson, les bourdonnements de l'insecte, l'éclat, le parfum des fleurs, l'ondoiement de l'herbe que la brise agite; toutes ces choses, et surtout l'intarissable exhalaison de vie, de cette vie que Dieu verse à torrents au sein de son œuvre perpétuellement jeune,

perpétuellement ordonnée, pour l'ensemble des êtres et pour chaque être particulier, à une visible fin de félicité mystérieuse, raniment l'âme flétrie, l'abreuvent d'une sève nouvelle, lui rendent sa vigueur qui s'éleignoit.

En me retirant à Frascati, j'avais en outre le dessein d'y travailler plus à loisir à un ouvrage déjà commencé à Rome, et que bientôt les circonstances me forcèrent d'abandonner. On en trouvera, sans aucun changement, à la suite de cette relation, la partie que le temps me permit d'achever. Conçu dans un ordre d'idées qui depuis ont du nécessairement subir de profondes modifications, il n'eut offert, à peu de chose près, comme on le verra, qu'un développement plus étendu des pensées principales exposées dans l'Avenir. Je me proposois d'y présenter, d'après de nombreux documents recueillis avec soin, un tableau sidèle de l'état de l'Église catholique dans le monde entier, ainsi que de l'état de la société; et recherchant ensuite les causes de la décadence de l'Église et celles des souffrances de la société, j'aurois indiqué, selon mes lumières, les moyens, à mes yeux, propres à y remédier.

Dans le chapitre sur l'Italie, tous ceux qui la connoissent remarqueront que j'ai usé de ménagements extrêmes. Lorsqu'on désire convaincre, on ne doit pas choquer. Il est d'ailleurs des plaies qu'un pieux sentiment porte à voiler; et quand on presse les hommes de remonter la pente qu'ils ont descendue, il faut, autant que possible, leur donner la conscience du bien, et par conséquent de la force qui peut encore exister en eux.

Le même chapitre paroît offrir une lacune considérable. Il n'y est rien dit de la situation politique de l'Italie. Je devois traiter ce sujet en parlant de l'Autriche, dont l'influence prédominante s'étend sur toute la péninsule. Je n'aurois eu, au reste, à peindre, avec des nuances locales, que les effets partout semblables d'un despotisme illimité: l'oppression des esprits refoulés sur eux-mêmes par un pouvoir brutal qu'intimide la pensée à quelque degré qu'elle se manifeste, l'absence absolue de garanties pour les propriétés et pour les personnes, la violence et la corruption, l'arbitraire dans le gouvernement toujours en défiance et en crainte; dans le peuple, condamné à végéter sous la baïonnette du soldat et l'œil de l'espion, une prodigieuse misère physique, morale, intellectuelle, et un abaissement si profond qu'il a presque cessé de le sentir. On ne sauroit exprimer les sentiments qu'inspire un pareil spectacle, lorsqu'on vient surtout à se rappeler l'antique prospérité et les étonnantes créations du génie de ce même peuple, ses longues et victorieuses luttes pour maintenir son indépendance, depuis la ligue lombarde jusqu'aux derniers efforts de Florence au temps de Charles-Quint. Italie! Italie! tes vieux morts se sont levés; des pentes de l'Apennin, tes pâtres les ont vus, le front triste, les cheveux couverts de la poussière du sépulcre, promener leurs fiers regards sur cette terre jadis si glorieuse, si libre : et, comme s'ils ne l'avoient point reconnue, secouant la tête avec un sourire amer et formidable, ils se sont recouchés dans la tombe.

Le Bref aux évêques de Pologne fut le premier acte public qui annonça une détermination arrêtée du pape, au sujet des questions de politique sociale de la solution desquelles dépendra le sort futur de l'humanité. Ses pensées sans doute n'étoient incertaines pour personne auparavant. Il évitoit toutesois de se prononcer d'une manière solennelle, non-seulement à cause de la sage lenteur qui préside aux conseils de Rome, mais parce que la complication de ses intérêts et de ses devoirs comme prince temporel et comme pontife, les graves conséquences de ses paroles dans l'ordre religieux à une époque d'ébranlement presque universel, lui commandoient une réserve extrême. Pour comprendre ce qui le décida, il faut remonter plus haut.

Après les journées de juillet, encouragée ou non par le gouvernement français d'alors, l'Italie crut à sa délivrance. Des insurrections éclatèrent à Bologne, à Parme, à Modène. Rome même se souleva pendant le conclave assemblé en ce moment, et cette tentative menaçante contribua beaucoup à hâter l'élection vivement disputée jusqu'à cet instant, et qui s'acheva, trop hautement peut-être, sous l'influence impériale.

Cependant des vues louables d'économie ayant porté Léon XII à réduire les troupes pontificales au nombre strictement nécessaire pour la défense de quelques forteresses et pour les besoins de la police intérieure du pays, le nouveau pape se trouva privé des forces indispensables pour ramener à l'obéissance ses provinces révoltées. Des négociations s'entamèrent et n'aboutirent à rien, car les sujets vouloient traiter sur la base reconnue de droits réciproques, et le souverain exigeoit une soumission entière, préalable, qui supposoit son droit absolu. Toute conciliation devenant impossible, le pape dut chercher au-dehors la puissance matérielle qui lui manquoit. La position de l'Autriche, ses intérêts, des engagements antérieurs, ne laissoient pas à Grégoire XVI, en cette circonstance, le choix entre plusieurs alliés: il lui fallut, sinon réclamer, au moins accepter l'intervention de l'Autriche, quelque ruineuse qu'elle pût être d'ailleurs pour ses sinances mal administrées. L'insurrection ne pouvoit pas même essayer une lutte : l'ordre régna.

On avoit depuis trop peu de temps proclamé

en France le principe opposé à celui qu'impliquoit un fait de cette nature, pour que, dans l'état de l'opinion publique, encore imbue d'idées généreuses qui semblent s'être perdues depuis, le gouvernement crût pouvoir conniver directement à sa violation. Voulant, d'une autre part, à tout prix, éviter la guerre qu'une injonction sérieuse à l'Autriche de rentrer audedans de ses frontières eût infailliblement amenée, on prit un terme mitoyen, on dit: Vous intervenez, eh bien! nous aussi nous interviendrons. Ancône fut occupée: le drapeau tricolore flotta sur sa citadelle. Lorsque l'avis en parvint à Rome, il y produisit un vif sentiment de frayeur dans les uns, d'espérance dans les autres, car on lioit encore cette expédition au mouvement révolutionnaire de juillet, et nul ne connoissoit la pensée intime de ceux qui l'avoient ordonnée. Il n'est point de bruit qui ne trouve croyance en de semblables conjonctures. On parloit de l'arrivée prochaine des Français à Civita-Vecchia. Des moyens de fuite furent préparés à tout événement pour le pape. Sa position se compliquoit de plusieurs sortes d'émbarras; il savoit, et toùt le monde sait en Italie, combien l'Autriche convoite les États-Pontificaux, et particulièrement la portion de ces États située au nord de l'Apenuin: jamais sa politique ne perd de vue cet objet. Lorsqu'elle envoya une armée sous le commandement du

général Primont, asin d'étousser la révolution de Naples, le gouvernement papal ne voulut pas permettre qu'elle entrât dans Rome, elle dut saire un circuit autour de la ville pour rejoindre, à quelque distance, la route de Terracina. Ces précautions prudentes ne troublent, au reste, en aucune saçon la bonne harmonie entre les souverains; elles reposent sur des présomptions à leurs yeux naturelles, et dont nul ne se sâche.

On avoit remarqué, depuis l'occupation de la Romagne, qu'en laissant au pape tout l'odieux des mesures de rigueur, les Autrichiens usoient envers la population, moins soumise que réduite forcément à l'inaction, de ménagements systématiques qui sembloient indiquer un but ultérieur d'intérêt propre, que divers autres indices manifestoient assez clairement. La cour romaine, en profitant du secours qu'ils lui prétoient contre l'insurrection, n'étoit donc pas, à beaucoup près, exempte d'inquiétude sur les conséquences possibles d'une intervention en apparence tout amicale, mais qui la plaçoit de fait dans la dépendance périlleuse d'une puissance voisine, counue par sa patiente persévérance dans ses ambitieux projets. Les Français aussi pouvoient créer au pape, en guerre avec ses sujets, des dangers d'une autre cspèce, en soutenant d'une maniere plus ou moins ouverte, et en somentant la rébellion.

Difficultés donc de tous les côtés, et difficultés graves.

La Russie sut tirer habilement parti des craintes qui assiégeoient Grégoire XVI. On ne pouvoit la soupçonner de songer à se former un établissement territorial en Italie, ni de favoriser l'esprit révolutionnaire. Elle offrit au pape de mettre éventuellement à sa disposition un corps de troupes, déstinées au besoin à le protéger contre toute attaque, de quelque part qu'elle vint. Un traité se conclut sur cette base. et le Bref aux évêques de Pologne fut le prix exigé par la Russie en échange de ce qu'elle promettoit(1). On voit donc que cet acte du pontife trouve dans les nécessités fâcheuses du prince temporel une explication plus que suffisante pour la sagesse politique. Il fut, au reste, longtemps tenu secret. Un très-petit nombre de cardinaux le connurent avant le public, qui lui-même ne le connut que par les gazettes d'Allemagne. En cette occasion, comme en plusieurs autres, Grégoire XVI, dérogeant aux anciennes

<sup>(</sup>t) Nous avons eu entre les mains la minute même de ce bref, envoyée de la secrétairerie d'état au ministre de Russie, pour s'assurer d'avance de son approbation, et corrigée de sa main. Nous nous rappelons une de ces corrections. En parlant aux évêques polonois, le pape employoit cette expression de l'Ecriture: Combattez les combatte du Seigneur. Cette citation biblique parut suspecte au prince Gagarin; il l'effaça.

contumes dont l'observation eût apparemment entraîné des inconvénients, ne consulta que son conseil intime, composé des cardinaux Bernetti, secrétaire d'état, Lambruschini, Zurla et di Gregorio. Fils de Charles III, qui du trône de Naples passa sur celui d'Espagne, ce dernier avoit épousé avec beaucoup de chaleur la cause des puissances absolutistes. Sa naissance l'attachoit plus particulièrement à celle des Bourbons, et l'on ne peut que respecter le zèle qu'il mit à les servir: le sang a aussi ses droits.

Tant que l'issue de la lutte entre la Pologne et ses oppresseurs demeura douteuse, le journal officiel romain ne contint pas un mot qui put blesser le peuple vainqueur en tant de combats. Mais à peine eût-il succombé, à peine les atroces vengeances du czar eurent-elles commencé le long supplice de toute une nation dévouée au glaive, à l'exil, à la servitude, que le même journal ne trouva point d'expressions assez injurieuses pour slétrir ceux que la fortune avoit abandonnés. Ou auroit tort pourtant d'attribuer directement cette indigne lâcheté au gouvernement pontifical: il subissoit la loi que la Russie lui imposoit. Elle lui avoit dit: Veux-tu vivre, tiens-toi là, près de l'échafaud, et, à mesure qu'elles passeront, maudis les victimes.

Il n'est pas étonnant que, préoccupée de si graves soucis, Rome oubliat complètement l'Aventr et ses rédacteurs; et puis l'on comprend qu'elle éprouvat de la répugnance à s'expliquer sur des questions liées, en des sens divers, aux plus importants intérêts de la société actuelle, à tout ce qui remue les peuples et effraie les rois. Il falloit bien cependant que notre incertitude eût un terme. Après avoir pris les conseils de quelques hommes éminents, nous nous décidâdâmes à annoncer que, ne recevant aucune réponse de l'autorité catholique, n'ayant dès-lors d'autre guide que nos convictions personnelles, nous allions retourner en France pour y recommencer nos travaux. Car, de deux choses l'une. ou Rome continueroit à garder le silence, et ce silence seroit une preuve qu'elle toléroit au moins notre action; ou elle se prononceroit catégoriquement, et alors l'abandon définitif de l'œuvre à laquelle nous nous étions voués avec autant de zèle que de bonne foi seroit justifié pleinement aux yeux de tous, et, ce qui nous touchoit encore plus, à nos propres yeux. J'insiste sur ce dernier point, parce qu'ayant puisé dans notre seule conscience le courage d'entreprendre une tâche si rude, nous sentions le besoin en y renouçant d'être assurés qu'aucuns motifs, soit de foiblesse, soit de lassitude, n'avoient eu d'influence sur notre détermination. Cette certitude, lorsqu'il s'agissoit, quant au fond même des principes discutés, du sort sutur des peuples chrétiens et du monde entier, nous

étoit nécessaire pour nous retirer avec une parfaite tranquillité d'âme.

Notre résolution une fois arrêtée, nous ne tardâmes point à quitter Rome. C'était au mois de juillet, vers le soir. Des hauteurs qui dominent le bassin où serpente le Tibre, nous jetâmes un triste et dernier regard sur la ville éternelle. Les feux du soleil couchant enflammoient la coupole de Saint-Pierre, image et reflet de l'antique éctat de la Papauté elle-même. Bientôt les objets décolorés disparurent peu-à-peu dans l'obscurité croissante. A la lueur douteuse du crépuscule, on entrevoyoit encore çà et là, le long de la route, des restes de tombeaux; pas un souffle n'agitoit la lourde atmosphère, pas un brin d'herbe ne soupiroit : nul autre bruit que le bruit sec et monotone de notre calèche de voiturin, qui lentement cheminoit dans la plaine déserte.

Cette manière de voyager, lorsque rien ne vous presse, est la plus agréable que puissent choisir ceux qui doivent rechercher une stricte économie. On séjourne, on voit mieux le pays que dans les voitures publiques. Notre bon Pasquale, toujours d'humeur égale, abrégeoit nos longues heures de marche par sa conversation spirituellement naïve. Représentez - vous une large figure pleine et ronde, empreinte d'un singulier mélange de simplicité et de sinesse malicique, voilà Pasquale. Il falloit l'entendre

raconter comment, retenu au lit pendant quarante jours par une jambe cassée, il revint à Rome juste à temps pour ne pas trouver sa femme remariée. Ce n'est pas que sa douleur eût été inconsolable si le second mariage avoit rompu le premier; car, libre alors, peut-être seroit-il devenu cardinal, peut-être pape: qui sait? on avoit vu des choses plus extraordinaires. Pourquoi pas lui autant qu'un autre? ne valoit-il pas bien celui-ci, celui-là? un peu de bonheur, un peu de fayeur, on arrive à tout avec cela. Et quelle douce vie pour Pasquale! que de loisir, que de repos, que de far niente! Je supprime le reste, j'ai voulu seulement donner une idée du genre d'esprit qui caractérise le peuple romain, et de sa mordante verve.

Au-dessous de Montesiascone, nous quittâmes la route directe de Bolsène pour suivre celle d'Orviéto. Cette ville, jadis presque imprenable, est assise sur un mamelon isolé au milieu d'un vaste bassin. Clément VII s'y résugia après le sac de Rome, et l'on y montre un puits d'une construction remarquable qu'il sit creuser pour prévenir, en cas de siége, le manque d'eau. Un double escalier, bâti entre deux murs parallèles, est disposé de telle sorte que les personnes qui remoulent ne sauroient se croiser avec celles qui descendent. La cathédrale, d'une architecture antérieure à la renaissance, mérite, à plusieurs égards d'être vue. Elle est achevée,

chose assez rare, et l'ensemble en est harmonieux. Sa façade, couverte de bas-reliefs, offre une des œuvres les plus curieuses de l'école de Pise et de Fiesole. Vous avez sous les yeux un poème immense commençant avec l'univers et fluissant au jugement dernier. Sans être égal partout, le travail de l'artiste est plein de naïveté, d'expression, de vie, et quelquesois de grandiose. Nous nous rappelons particulièrement une tête d'Abraham endormi. Le patriarche voit dans son sommeil les destinées de sa race liées à celles du monde : son regard interne embrasse les siècles avec une puissance en quelque sorte créatrice : l'avenir entier du genre humain semble éclore sous les plis de ce large front. Lorsqu'au plus haut de sa course le soleil commence à frapper de ses rayons horizontaux ces marbres d'une belle teinte jaune, soudain les reliefs projetant leur ombre sur les plans inférieurs qui se creusent profondément, on diroit que ces innombrables figures, immobiles juslà, s'animent tout-à-coup et sortent de la pierre.

Le lac de Bolsena, si gracieux, si riant, rappelle plus d'une scène tragique. Ce fut près de ses bords que les Volsques, vaincus au sein de leur capitale, cédèrent à la fortune de Rome, et dans une de ses îles que périt la reine Amalasonte, victime de l'ambition d'autrui, après une vie troublée par sa propre ambition: tant l'homme a semé de ses misères, et trop souvent de ses crimes, chaque coin de cette terre qui lui fut donnée pour passer en paix ses quelques heures rapides.

Je ne dirai rien de Sienne ni de Florence; je n'écris point un itinéraire, et les monuments dont ces villes abondent ont été, comme ceux de Pise, cent fois décrits par des juges plus habiles que moi et plus compétents. Séjour aujourd'hui d'un peuple amolli, la Toscane, toujours déclinant depuis l'époque où les Médicis aidés de Charles-Quint parvinrent à l'asservir irrévoca blement, n'est plus que l'ombre d'elle-même. En perdant et la liberté et les vertus civiques, elle semble avoir perdu le génie de la science et le génie des arts. On a versé à ce peuple un breuvage assoupissant, et sa tête s'est penchée, et il s'est endormi dans son antique gloire. Au milieu de ses grandeurs passées, des merveilleuses œuvres de ses pères, on croiroit voir le fellah couché sur le seuil des temples de Thèbes et d'Héliopolis, ou des nécropoles des Pharaons.

Différente, à cause du sol, de celle usitée dans la Lombardie, la culture en Toscane est très avancée. et le paysan y est laborieux. Le gouvernement facile et doux, avant que l'Autriche eût organisé à Florence même sa police oppressive, néglige moins qu'on ne le fait ailleurs le bien-être matériel du pays: aussi ne

présente-t-il pas le choquant aspect d'indigence profonde, qui presque partout attriste l'œil, lorsqu'on parcourt le royaume de Naples et les États-Romains. Un certain air d'aisance et de propreté, rare en Italie, se fait même remarquer dans les campagnes: mais c'est là tout. On protége l'homme physique, on tue l'homme moral. Aucun mouvement intellectuel; s'il en apparoissoit, le pouvoir effrayé l'étousseroit aussitôt.

Des causes multipliées, au nombre desquelles on doit compter la diversité d'origine marquée par la diversité des dialectes, ont produit, entre les populations répandues dans la pénirsule, des différences sensibles et même quelquefois brusquement tranchées. L'habitant de la Romagne possède plus d'énergie que le Toscan. Peut-être est-ce en partie l'effet de la nature des gouvernements auxquels ils ont été respectivement sommis depuis quelques siècles. Avant l'invasion française, Bologne, plutôt feudataire que sujette du pape, vivoit sous des institutions républicaines qui ont dû modifier le caractère du peuple et laisser dans son sein un secret ferment d'indépendance. Quoique moins pauvre que celui des provinces méridionales, il souffre plus impatiemment les vices de l'administration ignorante, qui, sans le vouloir et sans le savoir, tarit toutes les sources de la prospérité publique. Il semble aussi qu'à l'irritation du malaise matériel se mêlent des désirs d'un autre ordre; que les esprits éprouvent le besoin d'aliments qu'ils sentent leur manquer. Ce qu'on leur donne ne leur suffit pas. Sur leur mer stagnante ils ont vu flotter quelques plantes inconnues qui leur annoncent un monde nouveau; et ils aspirent à ce monde d'autant plus ardemment, qu'une politique craintive se croit plus intéressée à leur en fermer l'accès.

Moitié papale, moitié autrichienne, Ferrare n'a rien conservé de l'éclat qu'elle dut autrefois à la maison d'Este, race antique, brave, rusée, et malheureusement souillée aussi de ces crimes domestiques communs, surtout au seizième siècle, parmi les petits souverains, maîtres et tyrans de l'Italie. Aucune ville n'est autant déchue. L'herbe couvre ses rues et ses places désertes. On se croiroit dans une cité ravagée naguère par la contagion. Le vieux château ducal, avec ses tours massives, ses fossés, ses ponts-levis, offre quelque chose d'imposant tout ensemble et de funèbre. Le temps a passé là, et le vide s'est fait derrière lui. Les traces d'ancienne magnificence, visibles encore à l'intérieur, ressemblent aux riches vétements à demi consumés qu'on trouve dans quelques tombeaux. De moins fastueuses demeures, dont les contrevents délabrés ferment les senêtres, paroissent également inhabitées. A chaque pas, de tristes symptômes d'une incurable décadence.

Nons avons vu, dans un couvent transformé caserne, un croate attacher la crèche de son cheval aux murs du réfectoire orné de îresques d'une beauté remarquable. Tous les jours, elles s'effacent, tous les jours il en disparoît une portion. Le Barbare stupide, envoyé d'une contrée lointaine pour maintenir ce que les princes appellent leur droit. siffle, étendu nonchalamment, et ne sait pas même de quelle destruction il est l'instrument. Ailleurs, on montre l'espèce de cachot où le Tasse, durant sa folie prétendue ou réelle, fut enfermé, dit-on. Ainsi, dans une étroite enceinte, on a devant soi la vive image des plus extrêmes misères de l'humanité: misères de la puissance, misères du génie, misères du peuple languissant et mourant sous une double oppression. Ceux qui errent en ces lieux lugubres ne pouvoient plus guère avoir qu'une pensée, être occupés que d'un monument; ils l'ont construit, et c'est un cimetière.

Un peu au-delà de Ferrare, on rencontre sur le Pô la douane impériale. On la reconnoît à un redoublement de rigueur et de vexations. Effets, livres, papiers, lettres mêmes, tout est examiné avec un soin minutieux et une sévérité soupçonneuse. Pas une seule des inquisitions irritantes et basses qu'ont pu inventer les frayeurs politiques unies à la rapacité fiscale n'est épargnée au voyageur. Le despotisme a chargé la vie,

chez les nations civilisées, d'entraves et de souffrances de tant de sortes qu'on seroit tenté quelquefois de douter avec Rousseau si elle ne s'écouleroit pas plus heureuse au sein des forêts que parcourent, dans leur primitive liberté, les hommes que nous nommons sauvages. Au moins n'ont-ils à porter que le fardeau imposé à tous par la nature. Nul ne les contraint, point de barrières factices; le monde est ouvert devant eux : veulent-ils aller, ils vont; se reposer, ils se reposent. Aucune main n'a courbé leur tête; aucun des vices de la servitude n'a dégradé leur âme. Ils ont peu, mais peu leur suffit. Que pourroient-ils donc nous envier, et que leur manque-t-il? Il leur manque le développement de l'intelligence qui fait l'homme; il leur manque l'exercice de la pensée, qui l'affranchit dans une sphère plus large et plus haute. Ne renions point la-société, à cause des maux que le despotisme méle aux biens dont elle est la source : le despotisme sera vaincu, il passera, et ces biens resteront.

Les bords si vantés de la Brenta me semblent fort au-dessous de la réputation que quelques voyageurs leur ont faite. Quelle distance entre le pays plat et monetone qu'elle traverse, et les sites enchantés de Florence, de Rome, de Naples, d'Amalfi, et d'une foule d'autres lieux non moins pittoresques, bien qu'ils portent des noms moins répétés! Il n'en est pas ainsi de

Venise. L'impression qu'elle produit dépasse tout ce qu'on avoit pu se promettre. Cette impression ne tient pas uniquement aux beautés de la nature et de l'art. Plusieurs villes d'Italie ne lui sont nullement inférieures sous ce rapport. Mais, différente de tout ce qu'on a vu, elle apparoit comme une serte de rêve, de vision fantastique. La mersur laquelle elle semble flotter, le lacis de canaux qui la découpent tels que les nervures d'une feuille, ses légères gondoles se jouant, se croisant en mille sens divers sur l'onde transparente, l'architecture presque arabe de ses palais dont le pied baigne dans les eaux, son aspect demi-oriental, la voluptueuse douceur de l'air, mille autres influences qui se sentent et ne sauroient se dépeindre, jettent un trouble singulier dans les sens et dans l'imagination mollement enivrée de ces merveilles.

Et encore là, misère, oppression, ruines irréparables. Venise, autrefois si florissante, n'a plus ni meuvement, ni vie. Du haut de son aire, l'aigle impérial s'est abattu sur le cadavre, et il en dévore avidement les restes. Je ne sache rien d'attristant et aussi d'instructif comme le spectacle de cette ville tombée sous la domination étrangère. La population, réduite de mottié, travaille péniblement à s'assurer une chétive subsistance, que lui dispute l'avarice de son maître. Le commerce, qui fit en des temps meilleurs sa richesse, a passé, sur l'autre rive de

l'Adriatique, entre les mains des habitants plus favorisés de Trieste. Une police justement redoutée, puisqu'un seul de ses soupçons peut vous conduire au fond d'un de ces cachots que le despotisme a partout si multipliés, répand la défiance dans toutes les relations. L'arbitraire dans les lois, dans l'administration, dans les tribunaux. Quelques palais, sur des prétextes qui ne manquent jamais au fort contre le foible, ont été confisqués; presque tous se dégradent rapidement. Je ne sais quel satrape autrichien occupe celui du doge, le plus remarquable peutêtre de l'Europe pour l'exquise harmonie des formes et la pureté de l'art. Des canons braqués sur la place contiguë représentent le lien qui unit le peuple et le souverain que le congrès de Vienne lui a donné. Ce n'est pas que ce peuple, soit dans la cité, soit dans les États de terreferme, manifeste des dispositions alarmantes. De longue main façonné au joug par une aristocratie jalouse, elle étoit parvenue à éteindre en lui toute énergie, tout esprit public. Aussi, quand sont venus les jours de crise, s'est-il trouvé tel qu'elle l'avoit formé. D'autres bouches lui ont redit dans une autre langue le même mot, l'unique mot qu'il eût entendu jamais: Obéis. Que lui importoit en quel idiome on lui prononçât son éternelle sentence d'esclavage? On ne se dévoue point pour des chaînes. Les patriciens eux-mêmes, depuis longtemps dégénérés,

avoient perdu dans la corruption l'instinct des choses grandes, la conscience de cette force morale qui sauve les États au moment d'un péril extrême. Un petit nombre excepté, on les a vus se presser à l'envi autour du pouvoir nouveau, pour solliciter ses faveurs; on a vu les lâches descendants de familles jadis souveraines fiers d'étaler dans les antichambres du destructeur de la patrie leur clef de chambellan. Le crime politique qui a effacé du rang des nations cette race avilie n'a été qu'une justice de Dieu.

Nous pourrions raconter beaucoup de faits propres à faire connoître le gouvernement autrichien en Italie, si l'on n'avoit pas toujours à craindre les conséquences de semblables révélations, non pour soi, mais pour les personnes qu'il soupçonneroit, souvent à tort, d'en être les premiers auteurs. La vérité aura son heure. Alors, de la poitrine muette aujourd'hui des opprimés, des murs des prisons, de la terre encore moite de sang, sortiront des voix formidables que nul n'étouffera. Tout sera dit: attendons.

Une route, depuis peu d'années ouverte par l'Autriche pour faciliter ses opérations militaires, permet de se rendre directement de Venise à Inspruck. Elle traverse des lieux dont les noms rappellent la gloire de nos armes, en des temps, sous plus d'un rapport, bien loin de nous. Le pays est beau et sertile; il ossriroit d'abondantes

ressources à un peuple affranchi des entraves qui génent l'industrie et découragent la culture. lorsqu'un intérêt étranger dirige l'administration. Hors les contrées voisines du pôle, et quelques plages brûlantes où nul être vivant ne peut subsister, partout la Providence a pourvu aux besoins de l'homme avec profusion. Ce n'est point elle qu'on doit accuser de ses souffrances, mais l'homme lui-même, devenu, par la passion de dominer, par la convoitise insatiable qui le dévore, le plus redoutable ennemi de l'homme. Le pouvoir despotique, et combien peu ne le sont point à quelque degré! ne dépouille pas seulement le peuple du fruit de son travail; ce n'est là, dans les limites où la nécessité le force de se contenir, que le moindre des maux attachés à son action ; il arrête encore le travail même désormals sans but, et par là viole les lois d'où dépendent et la conservation et le progrès de la vie humaine dans l'état social.

Le libre développement de l'esprit n'éprouve pas de sa part moins d'obstacles: il n'est rien, au contraire, qu'il ne fasse pour l'empêcher. S'il tue la prospérité matérielle, c'est indirectement, par un involontaire effet de sa nature même; car la richesse du peuple accroîtroit sa propre richesse, et peu de désirs sont plus vifs en lui: mais la pensée, la science, il les craint pour elles-mêmes; il sait que tôt ou tard elles enfantent la liberté. De là un système monstrueux de pro-

hibition et de censure, pour perpétuer l'ignorance des masses et même des classes élevées. Ne pouvant interdire à celles-ci une certaine mesure d'instruction, on réglemente scrupuleusement celle qu'on leur permet d'acquérir. Toutes connoissances ne leur seroient pas bonnes. On décompose le spectre solaire pour ne laisser arriver à elles que des rayons d'une couleur choisie. L'enseignement mutilé n'est qu'une dérisjon, un mensonge officiel. Avez-vous entendu parler de l'université de Padoue? C'est elle qui dispense les lumières aux bien-aimés sujets de S. M. Impériale et Royale en Italie. Il y existe naturellement un professour d'histoire moderne. Or, afin d'être sur que sa parole sera ce qu'on veut qu'elle soit, on lui envoie ses cahiers de Vienne: défense à lui d'y changer une phrase, d'y déplacer un mot. Et ces cahiers, que contiennent-ils? un long et pompeux panégyrique de la maison de Lorraine. D'après cela jugez du reste. Cependant on doit dire que le Conseil Aulique n'est pas jusqu'ici intervenu dans l'astronomie: aucun ordre émané de lui n'interdit aux corps célestes la liberté de décrire les courbes qu'assignent à leur mouvement les lois générales du monde.

L'état des mœurs est généralement déplorable en Italie, moins toutefois qu'en Espagne. L'absence de vie intellectuelle, t'oisiveté, l'ennui, poussent les hommes à chercher dans les jouissances des sens une brutale distraction qui les dérobe au sentiment d'une existence sans but sur la terre. Lorsque les facultés supérieures sommeillent, les vils instincts dominent. Ils se mélent à la religion même, et alors on voit une natiou se partager, 'à peu d'exceptions près, en deux classes de jour en jour plus séparées : la classe croyante, qui se fait de sa foi, réduite à un symbole abstrait et à des pratiques extérieures, un moyen d'échapper à la sévérité de la loi morale; la classe incroyante, qu'un pareil abus de la religion contribue puissamment à en détacher. Cette dernière, dont l'origine remonte en Italie à une époque déjà très-reculée, y est plus nombreuse qu'en ne le pense communément. Un sourd travail de la raison douteuse et défiante. joint aux maximes et à l'action politique du clergé, l'ont, depuis quarante ans, singulièrement accrue. Jadis elle se recouvroit d'un voile plus ou moins épais; aujourd'hui elle se montre telle qu'elle est : elle ne dissimule ni ses mépris, ni ses répugnances quelquefois passionnées. Le peuple s'habitue à la regarder sans colère et sans étonnement, mais aussi sans manifester de disposition prochaine à la suivre dans la voie où elle est entrée. Il tient fortement encore au culte dans lequel il a été nourri, et dont la splendeur subjugue ses sens avides de spectacles, en même

temps qu'il émeut son imagination et satisfait cet immortel besoin de l'âme qu'on appelle l'instinct religieux.

Le Tyrol conserve, dans son climat, dans la langue et les mœurs de ses habitants, quelque chose de l'Italie, sur tout le versant oriental et méridional des Alpes: au-delà il devient allemand. Lorsqu'après s'être élevé de plateau en plateau on parcourt les vallées de formes si diverses qui le sillonnent, on se croiroit dans un autre monde. Plus rien de l'homme, si ce n'est quelques rares chalets, dispersés à de longues distances, comme les jours de repos dans la vie. La nature vous apparoît seule avec ses œuvres, toujours les mêmes et toujours nouvelles. Autour de vous le silence, ou le bruit monotone d'un torrent qui se brise sur des rochers, du vent qui bruit entre les feuilles des pins, ou murmure à travers les hautes herbes des pàturages; quelquefois aussi la voix d'un pâtre, dont les chants fantastiques se mêlent dans le lointain au son des clochettes et aux mugissements du troupeau. Une impression de calme extraordinaire pénètre vos sens, au milieu de ces tranquilles scènes et de cette solitude majestueuse. Toutefois les proportions gigantesques des masses qui vous environnent y rapetissent trop peut-être les autres objets et particulièrement l'homme. C'est, selon nous, un des défauts des pays purement de montagnes; ils

manquent d'une certaine harmonie suave, d'horizons vastes et onduleux; on s'y sent resserré, foible, et comme opprimé par je ne sais quelle force pesante et fatale. Le Tyrol, au reste, quoique peu visité en comparaison de la Suisse, mérite, à notre gré, autant qu'elle, d'attirer les voyageurs. Si ses montagnes sont moins élevées, ses lacs moins grands, d'autres beautés compensentson infériorité sous ce rapport. Il ne faut pas le plaindre cependant de l'espèce d'isolement où on le laisse : car peut-être doit-il à cette circonstance de s'être préservé des vices d'une civilisation plus avancée que la sienne, mais plus corrompue. Sain d'âme et de corps, le peuple y est brave, sier, religieux, et avec cela l'on peut se passer de bien des choses auxquelles on attache ailleurs un prix souvent exagéré. Le Tyrolien se montre en outre inventifet presqu'artiste dans les petits ouvrages qu'il façonne en bois avec un simple couteau. Le goût de la musique lui est naturel, et c'est encore là une preuve qu'il possède le sentiment du beau sous une de ses plus ravissantes formes.

Inspruck, situé sur l'Inn (1), à l'entrée d'une vallée qui, en s'élargissant, va joindre les hautes plaines de la Bavière, n'offre ni monuments, ni souvenirs bien remarquables. L'église princi-

<sup>(1)</sup> De là le nom de la ville, Inns-Brüche, pont sur l'Inn.

pele, assez ancienne, ne se recommande aucunement par son architecture. Un tombeau colossal élevé au milieu de la nef renferme les restes de Maximilien, aïoul de Charles-Quint, qui, las de rêver la monarchie universelle que. plus d'une fois, il s'étoit cru près de réaliser, échangea le manteau royal contre un froc de moine. Autour de ce tombeau, vingt-huit statues de bronze, représentant pour la plupart des empereurs et des ducs de Bourgogne dans le costume de leur temps, produisent un effet dont la bizarrerie n'est pas dépourvue d'une sorte de grandeur triste. Il semble que ces morts, quittant la fosse où ils dormoient, se sont trainés là, sous le poids de leurs vieilles armes, pour se dire, après de longs siècles, au pied d'un sépulcre, les misères et le néant de la puissance, la vanité de l'ambition qui tourmente le monde, pour ne laisser d'elle d'autre trace que des ruines et une poignée de cendre.

On se rend d'Inspruck à Munich en deux petites journées. Nous y arrivames par un jour d'orage sur le soir. Le ciel achevoit de s'éclaircir; quelques nuages seulement restoient encore suspendus à l'horizon. Rien n'égale le spectacle qui vint sous ravir au coucher du soleil, quand ses derniers rayons, se réfractant dans ces vapeurs slottantes, les teignirent de couleurs dont nul langage ne sauroit peindre la richesse, l'éclat et les nuances insinies perpétuel-

lement changeantes. Le Poussin consacra deux années entières à étudier ces merveilleux effets de lumière, inconnus même en Italie. La maison qu'il habitoit porte encore son nom.

Munich, bâtie dans une plaine stérile ouverte à tous les vents froids, et privée, à cause d'un rideau de montagnes qui la ferment vers le sud, des douces influences du midi, ne sembloit nullement destinée à devenir la capitale même d'un petit État. La température y est en hiver souvent aussi rude qu'à Saint-Pétersbourg, et aucun avantage ne compense la rigueur excessive du climat. Vous chercheriez en vain, soit parmi les anciens édifices, soit parmi les nouvelles constructions dues au roi actuel, quelque monument digne d'être remarqué. Pas un ne s'élève au-dessus de ce qui se peut imaginer de plus médiocre, et les modernes ne se distinguent que par un malheureux travail de lourde imitation, sans génie comme sans caractère. En revanche, cette ville, si pauvre à tous autres égards, possède des écrivains, des savants, des artistes d'une haute distinction. Presque tous, il est vrai, sont étrangers à la Bavière, mais on doit louer le gouvernement d'avoir su les y attirer. C'est, au reste, un des résultats de la rivalité établie entre les universités d'Allemagne. Chaque pays s'efforce d'assurer à la sienne, par le choix des prosesseurs, une supériorité dont il retire d'importants avantages,

même matériels. Nous nous trouvâmes promptement en relation avec quelques-uns de ces hommes à qui l'Europe assigne justement une place si élevée dans son estime, et nous nous souviendrons toujours avec gratitude du cordial accueil que nous reçûmes d'eux.

On connoît l'état de la Bavière en politique et en religion. Nulle part le pouvoir n'a déclaré aux principes prochainement destinés à devenir le droit général des nations une guerre plus active. Poursuivis avec une rigueur proportionnée à la crainte qu'ils inspirent, ils ne laissent pas de se propager, parmi les étudiants surtout, au moyen des sociétés secrètes dont la jeunesse allemande a une longue habitude, et dans une partie de la population sur laquelle s'aggrave spécialement le poids de Yordre social tel que l'a constitué l'intérêt d'un seul et celui de quelques privilégiés. Exprimer un désir, une pensée tendante seulement à modifier ce régime oppressif, est le crime qu'on pardonne le moins. La prison, et dans la prison des traitements d'une barbarie aussi lâche qu'atroce, voilà ce qui attend quiconque porte ombrage à la royauté bavaroise. Elle se défend contre l'avenir avec des geôliers et des bourreaux. Le mouvement qui agite les classes intermédiaires entre les grands et le peuple, n'a Pas encore, au reste, pénétré jusqu'à celui-ci. Quand il y arrivera, et tôt ou tard il y arrivera,

la secousse sera violente; car si le peuple en Allemagne est lent à se remuer, une fois debout il ne se rassied qu'après avoir accompli son œuvre.

Sous le règne précédent, un ministre au moins très-suspect aux catholiques opéra dans les choses de l'Église des réformes analogues à celles commencées en-Autriche par Joseph II. Nombre de couvents furent supprimés. Aujourd'hui on les rétablit et on en érige de nouveaux, dans le but, à ce qu'il paroît, d'imprimer par l'éducation aux générations naissantes une direction conforme aux vues du pouvoir. Mais l'éducation des écoles ne prévaut jamais sur l'éducation reçue directement de la société; elle n'a de puissance qu'autant qu'elle prépare celle-ci et agit dans le même sens.

Des sentiments et des maximes peu favorables à Rome dominent chez le clergé: la dépendance lui pèse. On ne sauroit s'abuser là-dessus. Comme sur les bords du Rhin, il règne en Bavière, parmi les ecclésiastiques jeunes et vieux, un certain esprit protestant qui ne tarderoit guère à se manifester par une rupture, si les idées n'avoient pas déjà dépassé de beaucoup le pur protestantisme. On reste extérieurement dans l'institution établie, parce que l'on n'en voit aucun autre à laquelle on pût s'attacher avec conviction, et que celle où l'on est pourvoit aux besoins matériels de la vie; mais le

défaut de croyance intime n'apparoît que trop visiblement par la publique contradiction entre la conduite du prêtre et les rigides devoirs que lui impose sa profession. On s'étonne que la foi du peuple ait pu, sous ce rapport, résister anx exemples qu'il a sous les yeux. Quelques cantons de l'Italie et l'Espagne presque entière pourroient, au surplus, suggérer la même réflexion. La seule différence, mais elle est grande, est que, dans ces derniers pays, le désordre a pour cause l'instinct aveugle des sens chez des hommes abrutis par l'ignorance, tandis qu'en Allemagne il procède originairement des doutes de l'esprit et prend un caractère rationnel et systèmatique.

Nous avons dit comment, renonçant à l'espoir d'obtenir autrement la décision nette et précise que nous étions venus solliciter, nous nous décidâmes à quitter Rome, en annonçant la résolution de recommencer nos travaux. Cette élémarche eut l'effet que nous nous en étions promis. On s'émut, on s'inquiéta, et peu de semaines après paroissoit l'Encyclique qui a eu tant de retentissement. Elle nous fut, sur les ordres du pape, envoyée à Munich par le cardinal Pacca. Il y joignit, d'après les mêmes ordres, une lettre explicative de cet acte encore aujourd'hui si diversement interprété. Nous croyons qu'on nous saura gré de publier cette lettre, puisqu'enfin chacun, quelles que

soient ses pensées particulières, doit vivement désirer de connoître celle du pape, ce qu'il a entendu condamner, réprouver, ce que ses décisions obligent les catholiques de rejeter ou d'admettre. Rome elle-même voulant, on n'en peut douter, être comprise lorsqu'elle parle, ne sauroit qu'approuver tout ce qui tend à produire cet effet, et qu'y applaudir avec joie. Nous ne nous permettrions certainement pas, quand une foule de personnes aussi sincères qu'habiles s'accordent si peu sur le vrai sens de l'Encyclique, d'énoncer à cet égard une opinion personnelle. Mais nous sommes heureux de pouvoir, au moins sur les points les plus importants, mettre fin à ces dissidences et dissiper toute espèce de nuages, par la publication d'une pièce authentique officiellement destinée à expliquer ce sens, livré jusqu'ici à l'arbitraire de jugements individuels sans autorité, et à l'incertitude de controverses fàcheuses.

#### LETTRE

DU CARDINAL PACCA A M. L'ABBÉ F. DE LA MENNAIS.

« Monsieur l'abbé,

« Ainsi que je vous l'avois fait espérer par « la lettre que vous reçûtes de moi lors de votre » séjour à Rome, Notre Saint Père a décidé de « faire examiner mûrement et d'examiner lui-« même les doctrines de l'Avenir, comme vous « et vos collaborateurs l'aviez instamment de-« mandé.

« Cette démarche, suivie de tous les temps « des savants vraiment religieux et solides, vous « fait honneur, et elle est conforme aux maxi-« mes et à la pratique constante de l'Église. « Eximiam illad, écrivoit jadis le pape Alexan-« dre VII au recteur et à l'université de Louvain. « Salvatoris nostri voce toties inculcatum præ-« ceptum de servandis Ecclesiæ mandatis, deque « audienda voce pastoris, quem vicarium suum « in terris universi gregis cura demandata cons-« tituit, cum ad salutem et vitam, tùm profecto « est ad omne veræ scientiæ doctrinæque lumen « suscipiendam absolute necessarium; nisi enim « in omnibus omnino determinationibus aposto-« licis, et firmitati petræ, supra quam Ecclesiæ « suæ fundamenta statuit Dominus, omnes homia num, et præcipuè litteris addictorum cogita-« tiones et consilia immobiliter adhæreant, in-« credibile prorsus est in quot et quantas vanita-« tes et insanias falsas humani curiositas ingenii, « quo magis etiam ejus vis et perspicacitas excel-« lit, per invia tandem et obruta feratur (1).

<sup>(1)</sup> Cet excellent précepte, tant de fois inculqué par notre Sauveur, de garder les commandements de l'Eglise, et d'écouter la voix du pasteur qu'il a établi son vicaire sur

« Sa Sainteté pouvoit d'autant moins se refu-« ser à l'instance que vous lui avez soumise par « mon organe, que de toute part l'épiscopat « s'est adressé lui aussi à cette chaire apostoli-« que pour réclamer de la bouche infaillible du « successeur de saint Pierre une décision solen-« nelle sur certaines doctrines de l'Avenir, qui « font depuis leur naissance tant de bruit, et qui « malheureusement ont semé et sèment la plus « désolante division dans le clergé.

« Dans la lettre encyclique que le Saint Père « vient d'adresser aux patriarches, archevêques « et évêques du monde catholique, pour leur « annoncer son élévation au trône pontifical, et « dont vous trouverez ci-joint un exemplaire « que je vous transmets par son ordre exprès, « vous verrez, Monsieur l'abbé, les doctrines « que Sa Sainteté réprouve comme contraires à

la terre, en le chargeant du soin de tout le troupeau, est nécessaire absolument, soit pour le salut et la vie, soit pour recevoir toute lumière de doctrine et de vraie science; car, à moins que, dans toutes leurs pensées et tous leurs conseils, les hommes, et principalement ceux qui s'appliquent aux lettres, n'adhèrent immuablement et complètement à toutes les décisions apostoliques et à la fermeté de la pierre sur laquelle le Seigneur a posé les fondements de son Eglise, il est incroyable en combien d'erreurs vaines et insensées l'esprit humain, emporté par la curiosité hors de toute voie, se précipite, et d'autant plus que sa force et sa pénétration sont plus grandes.

« l'enseignement de l'Église, et celles qu'il faut

« suivre, selon la sainte et divine tradition et

« les maximes constantes du Siége apostolique.

« Parmi les premières, il y en a quelques-unes,

« qui ont été traitées et développées dans l'A-

« venir, sur lesquelles le successeur de Pierre

« ne pouvoit se taire.

« Le Saint Père, en remplissant un devoir sa-« cré de son ministère apostolique, n'a cepen-« dant pas voulu oublier les égards qu'il aime « à avoir pour votre personne, tant à cause de « vos grands talents que de vos anciens mérites « envers la religion. L'Encyclique vous appren-« dra, Monsieur l'abbé, que votre nom, et les « titres mêmes de vos écrits où l'on a tiré les « principes réprouvés, ont été tout-à-fait sup-« primés.

« Mais comme vous aimez la vérité et dési-« rez la connoître pour la suivre, je vais vous « exposer franchement et en peu de mots les « points principaux qui, après l'examen de l'A-« venir, ont déplu davantage à Sa Sainteté. Les « voici :

« D'abord elle a été beaucoup affigée de voir « que les Rédacteurs aient pris sur eux de dis-« cuter en présence du public et de décider les « questions les plus délicates, qui appartiennent « au gouvernement de l'Église et à son chef su-« prême, d'où a résulté nécessairement la per-« turbation dans les esprits, et surtout la divi« sion parmi le clergé, laquelle est toujours nui-« sible aux sidèles.

« Le Saint Père désapprouve aussi et réprouve « même les doctrines relatives à la liberté ci-« vile (1) et politique, lesquelles, contre vos in-« tentions sans doute, tendent de leur nature à « exciter et propager partout l'esprit de sédi-« tion et de révolte de la part des sujets contre « leurs souverains. Or cet esprit est en ouverte « opposition avec les principes de l'Évangile et « de notre sainte Église, laquelle, comme vous « savez bien, prêche également aux peuples l'o-« béissance et aux souverains la justice.

« Les doctrines de l'Avenir sur la liberté des « cultes et la liberté de la presse, qui ont été « traitées avec tant d'exagération et poussées si « loin par MM. les Rédacteurs, sont également « très-répréhensibles, et en opposition avec « l'enseignement, les maximes et la pratique de « l'Église. Elles ont beaucoup étonné et affligé « le Saint Père; car si, dans certaines circons-« tances, la prudence exige de les tolérer com-« me un moindre mal, de telles doctrines ne « peuvent jamais être présentées par un catho-« lique comme un bien ou comme une chose dé-« sirable.

« Enfin, ce qui a mis le comble à l'amertume

<sup>(1)</sup> Tous les mots imprimés en italique sont soulignés dans l'original.

a du Saint Père, est l'acte d'union proposé & a tous ceux qui, malgré le meurtre de la Polo-« gne, le démembrement de la Belgique, et la « condaite des gouvernements qui se disent li-« béraux, espèrent encore en la liberté du a monde et veulent y travailler. Cet acte, an-« noncé par un tel titre, fut publié par l'Avenir, « quand vous aviez déjà manifesté solennelle-« ment dans le même journal la délibération de « venir à Rome avec quelques-uns de vos col-« laborateurs pour connoître le jugement du « Saint Siége sur vos doctrines, c'est-à-dire dans « une circonstance où bien des raisons auroient « dû conseiller de l'arrêter. Cette observation « n'a pas pu échapper à la profonde pénétration « de Sa Sainteté; elle réprouve un tel acte pour « le fond et pour la forme; et vous, résléchis-« sant un peu, avec la profondeur ordinaire de « votre esprit, à son but naturel, verrez facile-« ment que les résultats qu'il est destiné à pro-« duire peuvent le confondre avec d'autres « unions plusieurs fois condamnées par le Saint-« Siége.

« Voilà, Monsieur l'abbé, la communication « que Sa Sainteté me charge de vous faire par-« venir dans une forme confidentielle. Elle se « rappelle avec une bien vive satisfaction la « belle et solennelle promesse faite par vous à « la tête de vos collaborateurs, et publiée par « la presse, de vouloir imiter, selon le précepte

a du Sanyour, l'humble docilité des petits en-« fants, par une soumission sans réserve au Vi-« caire de Jésus-Christ. Ce souvenir soulage son « cœur. Je suis sûr que votre promesse ne man-« quera pas. De cette manière vous consolerez « l'ame assligée de Notre Très-Saint Père, ren-« drez la tranquillité et la paix au clergé de « France, qui, vous ne l'ignorez pas, est en « proie à des divisions, lesquelles ne peuvent « que devenir dangereuses aux fidèles et à l'É-« glise; et vous ne ferez que travailler à votre « solide célébrité selon Dieu, en imitant l'exem-« ple du grand homme et du prélat, modèle de « votre nation, dont le nom sera à jamais cher « et précieux à l'Église, et qui fut bien plus « illustre après son acte glorieux qu'il ne l'é-« toit auparavant. Vous l'imiterez, sans doute, « ce noble exemple, vous en êtes digne.

« Je vous en félicite d'avance, Monsieur, et « saisis avec plaisir cette occasion pour vous « témoigner ma considération, et combien je « suis

« Votre très-affectionné serviteur,

#### « BARTHELEMI CARDINAL PACCA.

« Rome, le 16 août 1832. »

L'autorité sans doute ne sauroit parler trop clairement, lorsqu'elle prescrit des croyances déterminées sur des matières graves. On avoucra cependant que la franchise des explications qu'on vient de lire honore le caractère du cardinal Pacca et celui du pontife dont il exécutoit en cela l'ordre exprès.

De retour en France, notre premier soin suit de publier la déclaration suivante:

« Les soussignés rédacteurs de l'Avenir, mem-« bres du conseil de l'Agence pour la déseuse a de la liberté religieuse, présents à Paris : con-« vaincus, d'après la lettre encyclique du sou-« verain pontife Grégoire XVI, en date du 15 « août 1832, qu'ils ne pourroient continuer « leurs travaux sans se mettre en opposition « avec la volonté formelle de celui que Dieu a « chargé de gouverner son Église, croient de « leur devoir, comme catholiques, de déclarer « que, respectueusement soumis à la suprême « autorité du Vicaire de Jésus-Christ, ils sortent « de la lice où ils ont loyalement combattu de-« puis deux années. Ils engagent instamment « tous leurs amis à donner le même exemple de « soumission chrétienne.

# « En conséquence,

- « 1. L'Avenir, provisoirement suspendu de-« puis le 15 novembre 1831, ne paroîtra plus;
- « 2. L'Agence générale pour la désense de la « liberté religieuse est dissoute à dater de ce « jour. Toutes les affaires entamées seront ter-

« minées, et les comptes liquidés dans le plus « bref délai possible.

« Paris, ce 10 septembre 1832.

### « F. DE LA MENNAIS, etc. »

Cette déclaration, conforme de tout point aux engagements que nons avions pris, fut accueillie à Rome avec une satisfaction dont le pape chargea le P. Orioli, maintenant évêque d'Orviéto, de me donner de sa part l'assurance. Peu de temps après, le cardinal Pacca, que j'avois prié de la présenter au souverain pontife, voulut bien me confirmer ce que déjà m'avoit mandé le P. Orioli. Je crois devoir insérer ici textuellement sa lettre.

## « Monsieur l'abbé,

- « Pendant mon séjour à Naples, j'ai reçu la « lettre que vous avez voulu bien m'écrire, « avec la déclaration que vous avez publiée. Je « me suis fait un devoir de soumettre à Sa « Sainteté l'une et l'autre, et avec un vrai plai- « sir je puis vous annoncer que le Saint-Père « en a pris connoissance, et m'a autorisé à vous « faire connoître sa satisfaction.
- « Il m'est fort agréable, Monsieur l'abbé, « d'être l'organe des sentiments de Sa Sainteté « dans cette circonstance, et de vous assurer « que votre démarche est bien celle que j'atu tendois de yous.

« Agréez, Monsieur l'abbé, mes remercie-« ments de tout ce que vous avez voulu bien « exprimer dans votre lettre d'obligeant à mon « égard, et croyez à mon empressement pour « chercher des occasions pour vous montrer « toute mon estime et ma considération.

« Votre affectionné serviteur,

« B. CARDINAL PACCA. »

« Bénévent, 27 octobre 1832. »

Ce fut pour moi, je le confesserai, un jour heureux et doux que celui où je pus, l'âme tranquille, rentrer dans une vie moins agitée. Certes, aucune pensée de nouvelle action ne se présenta, même vaguement, à mon esprit. C'étoit bien assez de combats, assez de fatigue. Rome me rendoit le repos; et j'en embrassai l'espérance avec une joie que je me serois presque reprochée, s'il ne s'étoit offert à moi sous la forme du devoir. Tout ce qu'avoient promis les rédacteurs de l'Agenir, ils le tinrent sidèlement. Les affaires de ce journal et celles de l'Agence furent liquidées. Partout, dans les provinces, nos amis montrèrent sans hésiter la même soumision. Retiré, loin de Paris, à la campagne, y vivant au sein de la nature, dont l'attrait toujours si puissant le devient davantage encore lorsqu'on a vu de près les passions des hommes et les bruyantes misères de la société, nul désir, nul regret, nul ennui n'y vint

un seul instant troubler la paix de mes solitaires heures d'étude. Cette paix cependant ne devoit pas être de longue durée. Certaines âmes malheureuses recèlent dans leurs tristes profondeurs des animosités que rien ne calme, de secrètes haînes honteuses d'elles-mêmes, qui éclatent dès qu'elles peuvent se couvrir d'un prétexte de zèle. A peine notre déclaration avait-elle paru, que déjà l'on murmuroit à voix basse des paroles de défiance et de mécontentement. Elle n'étoit pas assez complète, assez explicite, elle rappeloit trop le silence respectueux des jansénistes. Des intrigues s'ourdirent, on sema sourdement la calomnie, on inquiéta les âmes timorées par ces charitables impostures dites sur le ton de la douleur, qu'on voudroit ne pas croire, qu'on ne croit pas; tant de monde cependant les répète! Puis vinrent les provocations directes, les insultes, les outrages publics. On espéroit engager par là des discussions aussi délicates que dangereuses dans notre position. Nous reconnûmes le piége et nous l'évitâmes en nous taisant. La colère redoubla. On n'avoit pas compté sur cette modération, et pourquoi ne pas le dire? sur une patience dans laquelle le mépris se sentoit. Des hommes, tels qu'ils s'en trouve toujours, de bonne foi peut-être, de petit esprit et à petites passions, furent poussés à se rendre près du pape l'écho des mille bruits vagues inventés par

la méchanceté hypocrite et propagés par la crédulité dévotement maligne. Osa-t-on alléguer des faits nécessairement controuvés? ou se filon écouter sans en alléguer? Comment admet(re, sans rougir en soi, une de ces suppositions? Quel moyen de les rejeter toutes deux? Quoi qu'il en soit, bientôt après les démarches faites à Rome, les journaux publièrent un Bref de Grégoire XVI à M. l'archevêque de Toulouse, dans lequel ou avoit eu l'évidente intention de nous désigner. Comme il ne contenoit néanmoins aucun reproche positif, aucune accusation précise, et que ni moi ni aucun autre n'y étoit nommé, j'aurois pu continuer de me taire, et c'eût été le mieux sans contredit. Aussi est-ce à ce parti que je m'arrêtai d'abord: mais des circonstances inattendues, la crainte trop fondée de voir s'accomplir immédiatement de déplorables destructions, de compromettre des œuvres utiles, auxquelles j'étois d'ailleurs de toutes manières personnellement étranger, me déterminèrent à prendre, quoique j'en prévisse les suites, une autre résolution. J'écrivis au pape la lettre que voici:

### « Très-Saint Père,

« Quelque répugnance que j'éprouve à dis-« traire un moment Votre Sainteté des graves « affaires qui sont l'objet de sa sollicitude, il est « de mon devoir de m'adresser directement à « elle dans les circonstances personnelles où je « suis placé.

« Lorsque le jugement de votre Sainteté, sur « la manière dont moi et mes amis nous avions « enfrepris de défendre les droits des catho- « liques en France, nous fut connu, à l'instant « même nous protestâmes publiquement, et « dans toute la sincérité de notre âme, de notre « soumission pleine et entière à la volonté du « Vicaire de Jésus-Christ; et votre Sainteté « daigna me faire dire que ce témoignage so- « lennel de notre obéissance filiale l'avoit éga- « lement satisfaite et consolée.

« Cependant je vois, Très-Saint Père, avec « une profonde douleur, par un Bref que Votre « Sainteté a adressé à M. l'archevêque de Tou-« louse, et que les journaux ont rendu public, « qu'on avoit réussi à inspirer à votre Sainteté « des sentiments de déflance à notre égard. Par « quels moyens et sur quels fondements, je l'i-« l'ignore. Quels sont ces braits répandus dans « le public, et qui ont de nouveau contristé « votre cœur? Plus, sur ce point, j'interroge ma « conscience, moins je découvre ce qui a pu « fournir contre nous le sujet d'un reproche. « Ce que je sais avec toute la France, c'est que « l'Avenir a cessé de paroître, que l'Agence Ca-« tholique a été dissoute, et les comptes rendus « aux souscripteurs; que nul d'entre nous n'a

« seulement songé à entreprendre depuis rien

« de semblable, et qu'ainsi nous avons prouvé

« notre obéissance à Votre Sainteté, non pas

« seulement par de simples paroles, mais par

« des actes effectifs aussi éclatants que le soleil.

« Toutefois, puisqu'on a rendu de nouvelles

« explications nécessaires, je me sens obligé de

« déposer derechef humblement aux pieds de

« Votre Sainteté l'expression de mes sentiments

« qu'on a calomniés près d'elle, et en consé-

« quence je déclare:

« Premièrement, que par toute sorte de mo-« tifs, mais spécialement parce qu'il n'appar-« tient qu'au chef de l'Église de juger de ce « qui peut lui être bon et utile, j'ai pris la ré-« solution de rester à l'avenir, dans mes écrits « et dans mes actes, totalement étranger aux

« affaires qui la touchent;

« Secondement, que personne, grâce à Dieu, « n'est plus soumis que moi, dans le fond du « cœur et sans aucune réserve, à toutes les dé-« cisions émanées ou à émaner du Saint Siége « apostolique sur la doctrine de la foi et des « mœurs, ainsi qu'aux lois de discipline portées

« par son autorité souveraine. « Tels sont, Très-Saint Père, mes sentiments « réels, établis d'ailleurs par ma vie entière.

« Que si l'expression n'en paroissoit pas assez

« nette à Votre Sainteté, qu'elle daigne elle-

« même me faire sayoir de quels termes je dois

« me servir pour la satisfaire pleinement : ceux-« là seront toujours les plus conformes à ma « pensée qui la convaincront le mieux de mon « obéissance filiale.

« Je suis, etc. »

« La Chenaie, le 4 août 1833. »

On trouve parmi les pièces insérées à la suite de cette relation la réponse du pape, en forme de brefadressé à M. l'évêque de Rennes, qui me le communiqua immédiatement. J'étois sur le point de me rendre à Paris. Le peu d'heures qui me restoient avant mon départ, ma santé alors très-mauvaise, et d'autres graves motifs, m'imposoient la nécessité de ne m'occuper qu'après mon voyage de la suite de cette affaire, assez importante d'ailleurs pour n'agir qu'avec réflexion. Je me hâtai de prévenir M. l'évêque de Rennes de ma détermination : il crut devoir s'en offenser, le témoigna par des procédés naturels à ses yeux apparemment, d'où s'ensuivirent des explications publiques. Cet incident ne mérite pas que l'on s'y arrête davantage.

Avant d'aller plus loin, je prie le lecteur de se souvenir que, simple historien, je n'attaque ni ne défends quoi que ce soit, me bornant à raconter les faits, et en laissant le jugement à chacun, selon ses idées, ses opinions, ses habitudes d'esprit, et le point de vue particulier sous lequel il peut lui convenir de les considérer.

On lit ces paroles dans le Bref du pape: « Nous « avons eu un juste et légitime sujet d'être af« fligé, nous voyant trompé dans l'attente que « nous avoit inspirée ce premier acte ( la sup« pression de l'Avenir et de l'Agence), que nous « considérions comme un avant-coureur de dé« clarations qui montreroient clairement à l'uni« vers catholique qu'il tient et professe ferme« ment et fortement cette saine doctrine que « nous avons exposée dans notre lettre à tous les « évêques de l'Église. »

Je ne prétends pas le moins du monde infirmer cette allégation. J'atteste seulement, sans craindre qu'on me démente, qu'après avoir reçu, par l'entremise du cardinal Pacca et du P. Orioli, l'assurance la plus explicite de la satisfaction du pape au sujet de notre première et collective déclaration, aucune demande directe ni indirecte, aucune insinuation quelconque n'avoit pu me faire soupçonner qu'il attendît ou désirât rien de plus.

Néanmoins, sur les motifs indiqués précédemment, je m'étois empressé de déférer au désir qu'exprimoit le souverain pontife dans le Bref à M. l'archevêque de Toulouse. On a lu la nouvelle déclaration que je lui présentai. Quelque nette et précise qu'elle fût, et peut-être à cause de cela même, on ne la jugea pas suffisante. On

vouloit une adhésion indéterminée à l'Encyclique, si indéterminée elle-même qu'à s'en tenir simplement au texte il n'est point de sens qu'on ne pût lui donner. Troublé de nouveau dans la vie tranquille et isolée que je m'étois faite, il n'est rien de possible à un homme droit et vrai à quoi je n'eusse consenti de grand cœur pour qu'on me laissât jouir enfin d'un peu de repos. Mais aussi, ce repos extérieur, jamais je ne l'eusse acheté au prix du repos plus précieux de l'âme, inséparable de l'estime de soi et du témoignage que la conscience se rend à elle-même intérieurement. Or comment ne pas voir, dans ce qu'on demandoit de moi, un but politique bien plus que religieux ? Le Bref aux évêques de Pologne, la lettre explicative du cardinal Pacca, le Bref même à l'évêque de Rennes, excluoient à cet égard jusqu'au plus léger doute. Dans le premier, on blamoit sévèrement les Polonais de leurs magnanimes efforts pour reconquérir leur existence nationale; on réprouvoit, dans la seconde. la liberté civile et politique avec toutes les autres libertés consacrées aujourd'hui par l'opinion, les mœurs, comme par le droit public de la moitié de l'Europe; et, dans le dernier enfin, le Pélerin Polonais, poésie de douleur et de pieuse espérance, voix plaintive d'un peuple redemandant à Dieu ses autels brisés, ses foyers envahis et souillés de sang, étoit appelé un écrit plein de témérité et de malice. Pouvoit-on se méprendre sur l'intention de Rome? N'étoit-il p? clair que l'obéissance dont elle exigeoit la promesse s'étendoit, dans sa vague généralité, aux choses temporelles autant au moins qu'aux choses spirituelles? Un pareil engagement répugnoit souverainement à ma conscience. Si la profession du catholicisme en impliquoit le principe, je n'avois jamais été catholique, car jamais je ne l'avois admis, jamais je n'aurois pu l'admettre. En tous cas, y souscrire sans conviction interne, sans croyance, c'eût été un lâche et odieux mensonge: l'univers entier ne l'auroit pas obtenu de moi. Je me résolus donc à adresser au pape une déclaration qu'on peut réduire à ces trois chefs:

- 1. Soumission d'esprit aux décisions de foi.
- 2. Soumission de fait aux lois de discipline.
- 3. Distinction des deux sociétés spirituelle et temporelle, et, dans celle-ci, indépendance à l'égard de la puissance ecclésiastique.

Je dois mettre la lettre entière sous les yeux du lecteur.

### « Très-Saint Père,

« Il me suffira toujours d'une seule parole de « Votre Sainteté, non-seulement pour lui obéir « en tout ce qu'ordonne la religion, mais encore « pour lui complaire en tout ce que la conscience « permet.

« En conséquence, la lettre encyclique de Vo-

- « tre Sainteté, en date du 15 août 1832, conte-
- « nant des choses de nature diverse, les unes de
- « doctrine, les autres de gouvernement, je dé-« clare :
- « 1. Qu'en tant qu'elle proclame, suivant l'ex-
- « pression d'Innocent Ier, la tradition apostoli-
- « que, qui, n'étant que la révélation divine elle-
- a même perpétuellement et infailliblement pro-
- « mulguée par l'Église, exige de ses enfants une
- a soi parfaite et absolue, j'y adhère uniquement
- a et absolument, me reconnoissant obligé, com-
- « me tout catholique, à ne rien écrire ou ap
  - a prouver qui y soit contraire;
  - « 2. Qu'en tant qu'elle décide et règle diffé-
  - « rents points d'administration et de discipline
  - « ecclésiastique, j'y suis également soumis sans
  - « réserve.
  - « Mais afin que, dans l'état actuel des esprits,
  - « particulièrement en France, des personnes
  - « passionnées et malveillantes ne puissent don-
  - « ner à la déclaration que je dépose aux pieds
  - « de Votre Sainteté de fausses interprétations,
  - « qui, entre autres conséquences que je veux et
  - « dois prévenir, tendroient à rendre peut-être
  - « ma sincérité suspecte, ma conscience me fait
  - « un devoir de déclarer en même temps que,
  - « selon ma ferme persuasion, si, dans l'ordre re-
  - « ligieux, le chrétien ne sait qu'écouter et
  - « obéir, il demeure, à l'égard de la puissance
  - « spirituelle, entièrement libre de ses opinions,

« de ses paroles et de ses actes, dans l'ordre pu-« rement temporel.

« En implorant à genoux sa paternelle béné-« diction, j'ose supplier très-humblement le Vi-« caire de Jésus-Christ, auteur et consommateur

« de notre foi, de daigner accueillir avec bonté

« l'hommage du profond respect avec lequel je « suis. etc. »

« Paris, 5 novembre 1833. »

Quelles que pussent être les vues politiques de Rome, je croyois, je l'avoue, ma déclaration tellement conforme aux maximes catholiques universellement reçues qu'il me sembloit presque impossible qu'on refusat de s'en contenter. La dernière clause seule pouvoit déplaire; mais la repousser, c'eût été clairement poser le principe de l'union des deux puissances dans la personne du souverain pontife, en vertu de l'institution de Jésus-Christ, et, par une conséquence nécessaire, ramener la vie politique et civile lout entière sous la juridiction extérieure de l'Église, investie, dans l'ordre temporel comme dans l'ordre spirituel, de l'autorité première et suprême. Or, bien à tort sans doute, ainsi que la suite l'a montré, je m'étois de bonne foi persuadé que le catholicisme n'impliquoit rien de jemblable. Que si cependant, de droit ou de fait. e pape décidoit le contraire, c'étoit évidemment pour les catholiques une obligation rigou-

1

İ

Ŋ

'n

1

ì

reuse de se soumettre à sa décision, provisoirement au moins, et même définitivement, si aucune réclamation ne s'élevoit du sein de l'épiscopat; car, suivant les maximes gallicanes mêmes, la simple adhésion tacite de l'Église dispersée suffisoit pour imprimer aux décisions pontificales le sceau de l'infaillibilité. En ce cas donc, chacun, averti de son devoir, instruit de ce qu'il devoit pratiquer, et conséquemment admettre ou rejeter sur un point de doctrine si important, sauroit nettement à quoi l'engageoit la qualité de catholique, chose désirable pour tous.

Je me trouvai vers ce temps en relations avec M. l'archevêque de Paris, et il m'est doux de dire combien j'eus à me louer de ses procédés, de sa bienveillance, et du zèle plein de sagesse avec lequel il s'employa pour terminer une affaire dont il étoit, à tous égards, plus facile de prévoir les inconvénients que de comprendre les avantages. Je lui exposai franchement mes pensées, ma position, mon invincible répugnance à dépasser, dans l'acte de soumission qu'on exigeoit de moi, les limites que me fixoient mes convictions et ma conscience. J'insistai particulièrement sur le danger de confondre les deux ordres spirituel et temporel, dont la distinction et l'indépendance réciproque avoient été tant de fois solennellement reconnues, qu'à moins de s'exposer au reproche de variation dans la doctrine, on devoit les regarder comme une maxime à jamais inébranlable de l'Église catholique: il me le sembloit du moins, et M. l'archevêque parut sur ce point partager ma persuasion. Il me conseilla de tenter près du pape une dernière démarche, de lui adresser un mémoire qu'il se chargea de faire parvenir. Je m'en occupai sur-le-champ; et après m'être aidé de ses avis, je le lui remis pour qu'il voulût bien, selon son offre obligeante, l'acheminer à sa destination. Je m'étois appliqué à y éviter tout ce qui auroit pu atténuer l'effet des observations qu'il contenoit, en irritant le moins du monde les susceptibilités romaines. Y avois-je réussi? Je l'ignore. On en va juger.

# MÉMOIRE

# AU PAPE,

ADRESSÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE DE M. L'ARCHEVÊQUE DE PARIS.

Sa Sainteté connoît sans doute les circonstances qui, contre le gré de M. F. de la Mennais, l'ont forcé de rendre publique la lettre qu'il a été de son devoir de lui écrire le 5 novembre dernier. Dans l'état d'excitation où sont les esprits en France, elle a été l'objet de beaucoup de commentaires, de jugements divers et de conjectures, sur les sentiments qui l'ont dictée. Dans cette position pour lui très-pénible, M. de La Mennais ose espérer que Sa Sainteté lui permettra de désavouer à ses pieds, très-humblement, toutes les fausses interprétations que l'on pourroit donner près d'elle à ses paroles et à ses actes, et de lui ouvrir son cœur comme à un père.

M. de La Mennais doit d'abord protester devant Dieu que, résigné à tous les sacrifices personnels pour éviter de devenir, même involontairement, un sujet de trouble dans l'Église, il avoit depuis deux ans pris la résolution, qu'il a



tenue sermement, de soussrir en silence toutes les attaques, l'injure, l'outrage, la calomnie, sachant d'ailleurs avec certitude que ses ennemis n'avoient d'autre but, dans leurs provocations, que d'abuser des paroles qui pourroient lui échapper peut-être dans la vivacité de la discussion.

Il savoit aussi que beaucoup d'entre eux poursuivoient en lui, non pas l'homme dangereux à l'Église, à la défense de laquelle sa vie entière a été consacrée, mais l'homme qui, voulant rester étranger à tous les partis politiques existants, par là même étoit en dehors de celui auquel ils appartenoient. C'étoit principalement sa position sous ce rapport qu'on avoit à cœur de changer, et ceci renferme les explications qu'il doit à Sa Sainteté sur sa dernière lettre.

En premier lieu, le diocèse de Rennes étant un de ceux où les divisions politiques se manifestent avec le plus de chaleur, il s'étoit depuis quelque temps résolu à s'en éloigner, lorsque monseigneur l'évêque de ce diocèse lui fit parvenir une copie du Bref de Sa Sainteté. Ayant obtenu d'un de ses prédécesseurs une excorporation avant même de reçevoir le sous-diaconat, il ne se considéroit point, pas plus que monseigneur l'Évêque de Rennes ne le considéroit lui-même, comme obligé de résider dans son diecèse. Et comme il ne pouvoit pas douter que sa réponse au Bref de Sa Sainteté, s'il la lui faisoit parvenir

'intermédiatre de monseigneur l'évêque de les, ne devint dans son diocèse, où elle it été immédiatement connue, l'objet de mions dont l'effet eut été d'irriter les pasque M. de La Mennais désiroit au contraire er, il pensa qu'il valoit infiniment mieux en er le secret en l'adressant directement par enclature de Paris.

بيه"

46.7

+9

٩'n

1

second lieu il souhaiteit, d'une part, que ainteté vit dans sa lettre l'expression non iment de son obéissance parfaite dans toute adne de son devoir comme prêtre et comme plique, mais encore la disposition sincère étoit et où il est toujours , de lui prouver . rutes les manières possibles, son amour et dévouement inviolables, en évilant, d'une e part, par la briéveté de la déclaration même , de fournir à la malignité de ses adnires des prétextes de l'attaquer , dans le cas alle fot devenue publique, ainsi que Sa teté lui annoncoit qu'elle devoit le devenir. ., malgré cette précaution , on a pu encore oser à M. de La Mennais des sentiments cones, en interprétant, d'une manière injuse pour Sa Sainteté , les paroles mêmes dont at servi pour exprimer qu'il ne vouloit pas armer sa soumission et son dévouement à ainteté dans les bornes strictement fixées la religion, combien d'autres interprétai odjeuses no kui auroit-il pas fallu désayouer avec autant d'indignation qu'il désavoue celleci, si, par de plus longs discours qu'on auroit également dénaturés, il avoit fourni une plus ample matière au travail de la calomnie!

En troisième lieu, on s'est élevé contre l'énonciation qui termine sa lettre, et certes elle eût été au moins inutile, en d'autres circonstances, si en écrivant il avoit dû n'avoir que Rome même en vue.

Mais il ne doit pas taire à Sa Sainteté qu'en France, pour beaucoup de gens, pour le plus grand nombre, la question politique étant la principale, disons-le franchement, la seule qui les intéresse, s'il n'avoit pas clairement exprimé la distinction dont on cherche aujourd'hui à lui faire un sujet de reproche, on en auroit conclu de sa part l'abandon de cette partie de la doctrine de l'Église. Il s'est donc trouvé, et de plusieurs manières, dans l'obligation de prévenir ce grave inconvénient. Sa conscience lui en a fait un devoir.

- 1º Parce qu'on n'eût pas manqué de dire qu'il confondoit et que Sa Sainteté vouloit que l'on confondit l'ordre spirituel et l'ordre temporel, conviction qui, répandue dans les esprits, n'auroit pu, sous plusieurs rapports, qu'être funeste à la religion;
- 2º Parce qu'on en auroit immédiatement conclu que les catholiques, dépendants de l'autorité spirituelle, même dans les choses purement

: <sub>#</sub>

347

3

4

Ŀ

3

<u>.</u>

1

civiles, ne pouvoient prendre aucune part aux affaires de leur pays que d'après les ordres du clergé: position qui, en plusieurs lieux, en France, en Belgique, en Irlande, aux États-Unis, par exemple, serviroit de prétexte pour les dépouiller de tous leurs droits légaux;

- 3º Parce que s'ils se croyoient eux-mêmes obligés de se placer dans cette position, purement passifs dans le mouvement qui emporte la société, au milieu des passions qui la troublent, elle seroit désormais livrée à ces passions seules, et le principe de désordre n'ayant plus, dans chaque État, de contrepoids public et ne rencontrant plus d'obstacles, bouleverseroit éternellement le monde;
- 4º Parce que si l'on concevoit un pareil état comme une conséquence nécessaire du catholicisme, une certaine classe de catholiques, inquiets pour leur vie, leur sécurité, leurs biens, et résolus à ne point se dessaisir de leurs droits et de leur liberté comme citoyens, qui renferment pour eux la garantie de leur existence même, seroient, et M. de La Mennais le dit avec épouvante d'après la connoissance qu'il a d'eux, entraînés par l'infinence d'intérêts si puissants à se séparer de l'Église;
- 5º Parce que, dans la position actuelle de la France, il peut devenir pour M. de La Mennais d'un devoir rigoureux d'entrer, à un degré quelconque, dans le mouvement politique qui

l'agite, et que, si cette prévoyance venoit à se réaliser, ses ennemis lui feroient sur-le-champ un crime de son dévouement même, en l'accu-cusant alors de manquer aux engagements qu'ils auroient certainement supposé qu'il avoit pris envers Sa Sainteté dans sa déclaration du 5 novembre, si, dans cette déclaration même, il n'avoit pas exclu formellement cette fausse interprétation.

Tels sont les graves motifs de conscience qui l'ont décidé à joindre à son acte de pleine soumission à l'Encyclique de Sa Sainteté les paroles qui terminent sa lettre. Et quand à ces paroles en elles-mêmes, il doit désavouer encore et repousser toute espèce de sens qui ne seroit pas entièrement conforme à la doctrine catholique qu'on essaieroit de leur attribuer. Assurément l'ordre temporel en tant qu'il touche, sous une foule de rapports, à la loi divine, est subordonné à l'Église, gardienne et interprète de cette loi. Mais évidemment ce n'est pas là ce que, dans le langage universel, on désigne sous le nom d'ordre purement temporel; et M. de La Mennais s'est à dessein servi de cette expression asin de mettre pleinement à l'abri la puissance propre de l'Église. En un mot, par cette expression il a voulu rappeler et constater la doctrine établie par les défenseurs mêmes du Saint-Siége, doctrine qui, selon les paroles d'un des plus récents, le cardinal Litta, consiste à admettre la

distinction des deux puissances, et leur indépendance dans les objets qui sont purement de leur ressort (Lettres sur les quatre articles de 1682. lettre septième). Et M. de La Mennais lui-même, lorsqu'il se crut obligé, il y a quelques années, de s'associer personnellement à la défense des droits du Siége apostolique, a dû, pour ne point s'écarter d'une des plus constantes traditions de l'Église, établir précisément et dans les mêmes termes le principe inébranlable qu'il existe deux paissances distinctes, indépendantes chacune dans son ordre. Or comment aujourd'hui pourroit-on considérer, soit comme une déviation des maximes qu'il a défendues précédemment, soit comme une restriction à son obéissance, l'énoncé d'une proposition qu'il n'a pu se dispenser d'établir formellement dans les ouvrages même destinés à affermir dans les esprits l'autorité du Saint Siége, proposition dont nul à cette époque ne songea même à contester la parfaite orthodoxie?

Le but de ce Mémoire déposé aux pieds de Sa Saintelé, est, d'une part, de lui faire connoître les motifs de conscience qui ont déterminé et la conduite et les paroles de M. de La Mennais dans les circonstances où il se trouve placé; d'une autre part, de ne rien laisser désirer à Sa Sainteté sur le sens précis de ces mêmes paroles, afin que par là soient repoussés tout ensemble, et les soupçons injurieux que quelques personnes se

plaisent à concevoir sur les intentions de M. de La Mennais, et les interprétations malveillantes par lesquelles on chercheroit à rendre douteuse la soumission pleine et entière qu'il a professée, dans sa déclaration du 5 novembre et selon les termes du Bref, à l'Encyclique de Sa Sainteté.

Paris, le 6 décembre 1833.

J'appris, quelque temps après l'envoi de ce Mémoire, qu'on n'en avoit pas été satisfait, et qu'il n'avoit modifié en rien les pensées ni les dispositions de Rome. Je ne m'en applaudis pas moins de ma démarche : c'étoit à mes yeux un dernier devoir que j'avois rempli.

Quelques jours à peine s'étoient écoulés, lorsque je reçus la lettre suivante du cardinal Pacca.

# « Monsieur l'abbé,

- « D'après les ordres que j'en avois reçus, je « me suis empressé, dès le mois d'août de l'an-
- « née dernière, de vous envoyer la lettre en-
- a cyclique que Sa Sainteté adressa alors à tous
- « les évêques de l'Église catholique. Mainte-
- « nant le Saint Père me charge également,
- « monsieur l'abbé, de vous accuser réception
- « de votre lettre du 5 de ce mòis, contenant la
- « déclaration que vous lui adressez sur l'En-
- a cyclique susdite.
  - « Dans la lettre précédente du mois de sep-

No.

:

1

8 :

.

<u>ئ</u>

« tembre, que, par le moyen de monseigneur « l'évêque de Rennes, vous adressâtes au Saint « Père, vous lui demandiez d'être instruit des « termes qu'il vous falloit employer pour le « convaincre de plus en plus, et d'une manière « tout-à-fait évidente, du désir sincère qui vous « anime de ne pas laisser douteuse votre obéis-« sance entière et bien filiale au chef suprême « de notre sainte Église.

« Cette demande chrétienne, et vraiment ca-« tholique de votre part, remplit de la plus « tendre satisfaction le cœur paternel de Sa « Sainteté, et sit naître en elle les meilleures « espérances à votre égard, persuadée comme « elle étoit que vous auriez suivi l'exemple de « tant d'hommes illustres et savants dont l'his-« toire nous a conservé le glorieux souvenir, « lesquels, lorsqu'ils venoient accusés d'avoir « annoncé quelque chose de faux ou d'inexact, « recouroient de suite à ce Siége apostolique, « et s'en rapportoient aux réponses de la bouche « infaillible de Pierre, qui, dans la personne « sacrée de ses successeurs, fait et fera toujours « connoître la vérité à ceux qui en l'esprit « d'humilité et avec sincérité la recherchent.

« Votre demande fut satisfaite par un Bref, « adressé le 5 octobre à votre pieux et respec-« table évêque, qui vous a été communiqué, et « qui faisoit connoître quelle déclaration le « père commun des sidèles attendoit de yous, q pour lui satisfaire pleinement, le convaincre le mieux de votre adhésion illimitée et non équivoque à la doctrine de l'Encyclique, et faire ainsi cesser, avec la division des esprits, le scandale, et renaître dans le clergé de France l'unanimité des sentiments selon la sience qui vient de Dieu. Or votre bonne foi, la laquelle j'en appelle, vous dira, Monsieur l'abbé, si la nouvelle déclaration par vous émise soit conforme à ce qu'on vous demandoit et qu'on étoit en droit d'attendre de vous, même d'après vos promesses.

« Je ne parlerai pas ici de certaines expres« sions qu'on lit dans votre dernière lettre au
« Saint Père, et auxquelles vous n'avez pas
« donné, je veux l'espérer, le vrai sens qu'elles
« renferment; mais je ne pourrois pas me dis« penser de vous déclarer nettement que les
« explications contenues dans la même lettre
« ont dû affliger de plus en plus le cœur si doux
« et si tendre du souverain pontife, qui, quoi« que rempli de charité pour vous, ne peut
« néanmoins se taire sur votre dernière décla« ration, se voyant au contraire obligé de la
« désapprouver.
« Après avoir rempli le devoir qui m'a été

スードニンニン

« Après avoir rempli le devoir qui m'a été « imposé, je ne finirai pas cette lettre, Mon-« sieur l'abbé, sans vous prier et conjurer même « de vouloir bien réfléchir en catholique et en « Prêtre sur la nature et sur les conséquences

Fr.

PC G

7

1

1

3

ž. 💯

加を

« de cette affligeante affaire, aux pieds du « crucifix. Si vous ferez cela, comme je n'en « doute pas, j'aime à me persuader que vous « adresserez bientôt par mon organe (s'il vous « plaira de vous servir de moi), à Notre Très-« Saint Père, une déclaration digne de vous, « c'est-à-dire aussi simple, absolue et illimitée, « qu'elle répond parfaitement à votre précé-« dente promesse, et qui puisse enfin satisfaire « entièrement à ses vœux si justes et si aposto-« liques.

« C'est avec cette ferme espérance que je « vous renouvelle les sentiments de l'estime « tendre et particulière avec laquelle je suis, etc.

#### « B. CARDINAL PACCA. »

« Rome, 28 novembre 1833. »

Je rapporterai avec candeur, et toujours en simple historien, les réflexions qui se présentèrent à mon esprit après avoir reçu cette lettre.

Dans son Bref à M. l'évêque de Rennes, le pape s'exprimoit en ces termes au sujet de la nouvelle déclaration qu'il exigeoit de moi : « Qu'il s'engage à suivre uniquement et abso- « lument la doctrine exposée dans notre Ency- « clique (par laquelle, pouvons dire avec In- « nocent Ier, notre très-saint prédécesseur, « nous n'imposons point de nouveaux préceptes.

« mais ce qui a été établi par la tradition des « Apôtres et des Pères), et à ne rien écrire ou « approuver qui ne soit conforme à cette doc-« trine.

Je déclarai en conséquence et dans les propres paroles qui m'étoient prescrites, « qu'en « tant que l'Encyclique proclamoit, suivant « l'expression d'Innocent Ier, la tradition apoe-« tolique, qui, n'étant que la révélation divine « elle-même perpétuellement et infailliblement « promulguée par l'Église, exige de ses enfants « une foi parfaite et absolue, j'y adhérois uni-« quement et absolument, me reconnoissant « obligé, comme tout catholique, à ne rien « écrire ou approuver qui y fât contraire. » J'ajoutai que j'étois également soumis sans réserve à tout ce que la même encyclique décidoit et régloit sur différents point d'administration et de discipline ecclésiastique, réservant du reste ma liberté dans l'ordre purement temporel.

Je ne tairai point que les explications si nettes et si franches du cardinal Pacca, et notamment la réprobation dont il m'apprit que le pape avoit eu l'intention de frapper les maximes relatives à la liberté civile et politique soutenues dans l'Arenir, n'eussent contribué à me persuader de la nécessité de cette réserve, pour que la sincérité de ma soumission ne fût pas ultérieurement mise en doute.

Maintenant le même cardinal me notifioit, d'après les ordres du souverain pontife, que ma déclaration ainsi conçue avoit été désapprouvée, qu'on en vouloit une simple, absolue, illimitée.

Il paroissoit évident dès-lors : premièrement, que la désapprobation portoit sur les deux dernières clauses, puisqu'à l'égard de la doctrine traditionnelle des Apôtres et des Pères, mon adhésion étoit absolae, illimitée; secondement, que l'on exigeoit une adhésion de même nature, c'est-à-dire absolue aussi et illimitée, généralement à tout ce que contenoit l'Encyclique, interprétée selon le sens pous moi authentiquement déterminé par la lettre explicative du cardinal Pacca. Une pareille adhésion renfermoit un acte de foi catholique; car adhérer intérieurement (ce qu'implique la promesse de ne rien approuver de contraire), uniquement, absolument et d'une manière illimitée, à un enseignement quelconque, c'est déclarer qu'on tient cet enseignement pour divinement certain, et l'autorité dont il émane pour infaillible, au même titre et au même degré, sur chacun des points qu'il comprend, et auxquels on attache la même foi indivisible.

Or je remarquois que le refus d'admettre les distinctions établies dans la déclaration désapprouvée, impliquoit, au moins en apparence, la désapprobation de ces distinctions mêmes : d'où

l'on auroit pu conclure, si je renonçois à les exprimer, qu'averti de mon erreur, j'avois cessé de les croire légitimes, chose contraire à la vérité; et dès-lors, eussé-je le malheur de me tromper, je devois, sincère en tout, éviter que l'on s'abusât sur mes sentiments véritables.

Plus ensuite je relisois l'Encyclique elle-même, plus je sentois croître mes perplexités. Quelques exemples me feront comprendre.

Après avoir déploré, non sans de graves motifs, le progrès de l'indifférence religieuse, le pape ajoute: « De cette source infecte de l'in-« différentisme découle cette maxime absurde « et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut as-« surer et garantir à qui que ce soit (cuilibet) la « liberté de conscience. »

S'il est de foi que la liberté de conscience ou la tolérance civile des cultes doit être réprouvée par les catholiques, il faut qu'elle ait été expressément défendue de Dieu. Si Dieu l'a défendue expressément, cette défense ne souffre aucune exception ni de personnes, ni de lieux, ni de temps. Or, depuis l'origine du christianisme jusqu'à nos jours, l'histoire montre l'Église s'accommodant partout sur ce point aux lois établies, et l'on ne voit pas qu'elle ait jamais fait aux gouvernements chrétiens un devoir absolu de l'intolérance. Comment donc seroit-on catholiquement obligé de croire, d'une croyance absolue et illimitée, que c'est une maxime absurde et

erronée de prétendre qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience? L'Église auroit-elle pu licitement tolérer dans la pratique une maxime absurde et erronée, une maxime, je le répète, opposée à la foi, si l'on est tenu de la rejeter uniquement et absolument, et de ne rien approuver de contraire à la maxime contradictoirement opposée? Il y a plus: un peuple entier, le peuple irlandais, professe hautement aujourd'hui même cette maxime erronée; elle forme une des bases principales sur laquelle il s'appuie pour réclamer ses droits religieux et politiques. Or, de deux choses l'une, ou il le peut faire catholiquement, et alors que penser de l'Encyclique? ou il ne le peut pas, et en ce cas d'où vient que, le laissant délirer autant qu'il lui plaît, on n'essaie même pas de le ramener dans les voies catholiques?

Que si, d'une autre part, la liberté de conscience, dans l'ordre purement civil, étoit incompatible avec la profession du catholicisme, ce seroit pour tout catholique un devoir absolu de ne tolérer aucune religion différente de la sienne, et par conséquent d'employer au besoin la force même, sitôt que la prudence le lui permettroit, pour en interdire l'exercice. Mais l'homme ne tenant à rien plus qu'à ses convictions religieuses aussi longtemps qu'il les juge vraies, et, par un sentiment naturel, repoussant toute contrainte dans le domaine intellectuel,

l'obligation imposée aux catholiques de ne tolérer aucunes croyances opposées aux leurs les constitueroit dans un état de guerre permanent avec le reste du genre humain, et produiroit nécessairement, ainsi que le preuve l'expérience. d'atroces persécutions, des luttes sanglantes et interminables. Or devoit-on regarder les violences. les haines, les fureurs suscitées entre des frères, les emprisonnements, les confiscations de biens, les tortures, les bûchers, les échafauds. les massacres et les désastres de toute espèce. inévitables résultats du précepte d'intolérance. comme inséparablement liés de fait à la prédication évangélique, comme une chose voulue et commandée, au moins indirectement, par le fondateur du christianisme, dont la doctrine, résumée par lui-même, se résout dans l'amour de Dieu et du prochain, d'où naît la fraterpité universelle? Je ne le pensois pas, quant à moi.

Il ne me sembloit pas plus aisé de comprendre comment cette proposition: La liberté de la presse est une liberté funeste et dont on ne peut avoir assez d'horreur, pouvoit, dans sa généralité, être un point de foi catholique. On sait bien qu'on peut abuser de la presse, et toutes les législations répriment plus ou moins ces abus; mais la répression des abus n'est pas, il s'en faut de beaucoup, la destruction de la liberté; elle en est au contraire la reconnaissance et, sous un point de vue très-yrai, la garantie. Qu'est-ce

à

d'ailleurs que la presse, sinon une extension de la parole? Or que diroit-on de cette maxime: La liberté de la parole est une liberté funeste et dont on ne peut avoir assez d'horreur? Entendue en ce sens qu'on peut user de la parole pour des sins fanestes et horribles, on exprimeroit une vérité tellement triviale que personne n'oseroit la présenter comme un point de foi révélé. Que si on la généralise, elle signifiera qu'on ne doit laisser à qui que ce soit la liberté de manifester par la parole, soit orale, soit écrite, des pensées fausses et dès-lors dangereuses. Or, qu'est-ce qui est faux, catholiquement parlant? Ce qui n'est pas conforme à la doctrine catholique. La maxime qu'il faudroit admettre d'une manière absolue, illimitée, devroit donc être ainsi traduite: La liberté d'écrire des choses non conformes à la doctrine catholique est une liberté funeste dont on ne peut avoir assez d'horreur. Mais le pape étant le dernier et souverain juge de ce qui est ou non conforme à la doctrine catholique. nul autre moyen que son jugement pour distinguer ce qu'il doit être permis ou défendu d'écrire: d'où la nécessité de créer un vaste système de censure ecclésiastique, qui, de degré en degré, remonte jusqu'à lui. Et comme il n'est pas un ordre de pensées qui n'ait des points de contact avec la doctrine catholique, il n'est pas un écrit qui ne dût être soumis à cette censure. Ce seroit donc un point de foi, ou la conséquence

immédiate d'un point de foi, que toute pensée humaine est soumise de droit au jugement du pape, et qu'on ne sauroit avoir assez d'horreur d'un état de choses où chacun jouiroit de la liberté d'écrire et de publier quoi que ce soit sans y être préalablement autorisé soit par le pape directement, soit par quelqu'un de ses délégués. Il étoit, je l'avoue, hors de mon pouvoir d'admettre une maxime dont le développement conduisoit à des conséquences si étranges, et dont l'application, s'il étoit possible seulement de la tenter, révolteroit aussitôt-l'instinct universel et bouleverseroit la société jusqu'en ses dernières profondeurs.

Autre difficulté. Qu'un pouvoir établi ne puisse, en aucun cas, être attaqué et renversé sans crime: que ce soit là un principe fondé sur l'enseignement et sur la pratique constante de l'Eglise, en un mot un principe de foi : outre que les écrivains scolastiques, et en particulier Saint-Thomas, soutiennent expressément le contraire. je cherchois vainement en moi-même le moyen de concilier cette assertion avec l'histoire, où nous voyons tant de révolutions politiques contre lesquelles l'Eglise ne protesta jamais; tant de princes déposés ou menacés de l'être, sur des motifs de nature si diverse, par les pontifes romains eux-mêmes. Falloit-il reconnoître, dans ces nombreuses dépositions prononcées en vertu d'un droit qu'on appeloit divin, autant de viola-

1

\*

. 3

,

1

1

4

tions de la loi réellement divine? Alors quelle idée auroit-on des papes, et que devenoit leur autorité? N'étoit-ce donc rien d'ailleurs, sans même tenir compte des exemples du passé, que ce prosond sentiment des peuples chrétiens d'accord aujourd'hui pour subordonner leur obéissance à certaines conditions de justice générale, aussi bien qu'à l'exécution d'engagements réciproques, destinés à garantir la société tout à-lasois du désordre et de la tyrannie? Où en seroiton si l'on admettoit que le catholicisme pût être en contradiction avec la conscience humaine? Et, ce cas posé, sur quoi se fonderoit-on pour faire aux hommes une obligation de l'embrasser? D'une part, on leur diroit que c'est le propre d'un orgueilleux, ou plutôt d'un insensé, de se sier à la raison neturellement insirme et débile (1), et, de l'autre, que leur conscience ne les trompe pas moins; de sorte que, pour être catholique, il faudroit abjurer tout ensemble et sa raison et sa conscience. Mon esprit se confondoit dans ces réflexions.

Je ne concevois pas davantage qu'une association entre des hommes de religions différentes, dans un but d'utilité commune et d'intérêt purement temporel, pût être proscrite sans qu'il en résultât une complète rupture des relations sociales entre les individus et les peuples mal-

<sup>(1)</sup> Encyclique du 15 août.

heureusement divisés de croyances (1), et par conséquent la dissolution de l'unité du genre humain, une des premières et des plus certaines lois de notre nature. Et ne devoit-on pas craindre qu'on ne vit dans une pareille défense un moyen d'isoler les hommes pour les asservir plus facilement? Ce que les pouvoirs absolus redoutent le plus, n'est-ce pas en effet l'espèce d'alliance que les communications de tout genre établies d'un pays à l'autre, malgré les entraves qu'on y met, tendent à former de nos jours entre les peuples? Leur union fait leur force; abandonnés chacun à soi-même, ils seroient presqu'infailliblement vaincus.

Personne ne doute que le chef d'une société quelconque ne soit le suprême juge de ce qui convient à cette société. Ainsi au pape seul le droit de décider s'il est avantageux pour l'Église qu'elle soit unie à l'État, ou séparée de lui. Mais que l'on soit obligé de croire uniquement et absolument que cette union a toujours été favorable et salutaire aux intérêts de la religion et à ceux de l'autorité civile; que cette proposition,

<sup>(1)</sup> Cela parott incontestable, mais la vérité m'oblige de dire que le principe sur lequel repose cette disposition de l'Encyclique n'est pas nouveau. En 1479, François II, duc de Bretagne, obtint du pape Sixte IV la permission générale pour ses sujets de pouvoir licitement trafiquer avec les Insidèles sans avoir besoin d'aucune autre autorisation spéciale du Saint Siège.

qui ne contient qu'un jugement porté sur un ensemble de faits historiques, puisse jamais être matière de foi, ou appartienne à la révélation de Jésus-Christ; j'aurois voulu me le persuader, puisqu'on m'en faisoit un devoir, mais tous mes efforts pour y parvenir étoient inutiles.

Au contraire, en méditant les paroles de l'Encyclique, je demeurerois involontairement toujours plus convaincu qu'elle renfermoit des choses qui, étrangères par leur nature à la révélation, ne pouvoient être proposées à la croyance intérieure, unique, absolue, illimitée, des catholiques, à moins que l'on n'attribuât à celui qui exigeoit une semblable croyance une infaillibilité absolue aussi, illimitée, et telle enfin qu'elle existe en Dieu même. Je rends compte de ce que je pensois, je ne le justifie pas. Rien en ce moment n'est plus loin de moi que l'idée d'entamer une controverse quelconque.

On se représente aisément ce que, dans la situation que je viens de dépeindre, un homme ennemi de toute division dut souffrir en soi. Après avoir pesé devant Dieu les suites du parti que j'avois à prendre, j'allai trouver M. l'archevêque de Paris, et je lui annonçai que, ne comprenant plus rien aux principes que j'avois jusque-là regardés comme le fondement et la règle de l'autorité catholique, je ne voyois désormais qu'une chose à conserver, la paix; qu'en conséquence je me décidois à signer la dé-

claration que l'on me demandoit, mais sous l'expresse réserve de mes devoirs envers mon pays et l'humanité, dont nulle puissance au monde ne pouvoit ni exiger le sacrifice, ni me dispenser; qu'en signant cette déclaration simple, absolue, illimitée (1), je savois très-bien que je signois implicitement que le pape étoit Dieu, et que je le signerois explicitement quand on le voudroit, pour la même fin. M. l'Archevêque loua ma résolution. Je n'ai pas le droit d'en dire davantage.

Quelques semaines après, il me remit un Bref où le souverain pontise me témoignoit sa satisfaction de ma démarche. A cette occasion, je reçus la visite de M. l'abbé Garibaldi, chargé d'affaires du pape. Je lui répétai ce que j'avois dit à M. l'archevêque de Paris, et ainsi mes dispositions surent dès-lors parsaitement connues à Rome. Elles le surent encore mieux, s'il est possible, par ce qui se passa un peu plus tard.

M. l'Archevêque m'ayant pressé d'écrire au

Luteliæ Parisiorum, die 11 decembr. an. 1837.

<sup>(1)</sup> Afin de prévenir toute chicane de mots, je crus devoir l'écrire eu latin, en me servant des paroles même du Bres. La voici : Ego infra scriptus, in ipsa verborum forma quæ in Brevi summi pontificis Gregorii XVI, dato die 5 octobr. an. 1833, continetur, doctrinam Encyclicis ejusdem pontificis litteris traditam, me unice et absolute sequi confirmo, nihilque ab illa alienum me aut scripturum esse, aut probaturum.

pape pour le remercier du Bref qu'il m'avoit adressé, je lui répondis que le silence me paroissoit plus respectueux; que d'ailleurs, d'après ce qu'il savoit, je ne pouvois guère, en écrivant, éviter l'un ou l'autre de ces inconvénients, ou de mécontenter Rome si je me tenois dans de vagues généralités, ou de m'engager au-delà de ce que ma conscience me le permettoit, si je m'exprimois de manière à la satisfaire pleinement.

Il ne laissa pas d'insister dans une lettre que je reçus le lendemain. J'en compris le motif, et je lui fis la réponse suivante:

# « Monseigneur,

« Rien au monde ne sauroit m'être plus péni« ble que de ne pouvoir faire une chose que
« vous désirez. Mais, quelque simple qu'elle
« paroisse en soi au premier abord, il seroit
« possible qu'elle eût pour moi des conséquen« ces si graves que je manquerois à toute pru« dence si je me laissois aller au sentiment qui,
« en cette occasion comme en toutes les autres,
« me porteroit à vous complaire, aussi bien
« qu'à témoigner au souverain pontife mon
« humble et profond respect. Je suis averti qu'en
« ce moment on ourdit contre moi de nouvelles
« intrigues et j'en ai la preuve entre les mains.
« Il m'importe donc extrêmement de ne rien

« faire ni de rien écrire dont mes ennemis puis-« sent abuser plus tard pour me placer dans une « position fausse ou équivoque. Or la lettre « dont vous m'envoyez le modèle, et toute let-« tre semblable, seroit certainement de nature « à leur procurer cet avantage. On la présente-« roit comme un engagement de concourir, au « moins par mon silence, au système politique a de Rome; et cet engagement, je ne puis le « prendre: ma conscience me le défend. Je ne « promettrai jamais ce que je ne suis pas résolu « à tenir. En souscrivant aveuglément à tout ce « qu'on m'a demandé, j'ai voulu prouver que « j'étois, quoi qu'on en eût dit, un homme de « paix; et tout ce que j'ai supporté, sans ré-« pondre un seul mot, de provocations, d'inju-« res, d'outrages et de calomnies, le prouve « encore assez, je pense. Cette paix à laquelle « j'ai fait des sacrifices qui peut-être un jour « honoreront ma mémoire, cette paix que de « toute mon âme j'ai voulu pour les autres, a qu'on m'en laisse jouir à mon tour, j'y ai « droit. Ce n'est pas moi qui la troublerai. J'ai « déclaré que dorénavant je ne m'occuperois en « aucune façon de rien de ce qui touche la reli-« gion catholique et l'Église. Que demanderoit-« on de plus? Voudroit-on qu'étranger à ma pa-« trie, à l'humanité, je demeurasse indifférent « à ce qui les intéresse? Mais quelle puissance « pourroit me dispenser de mes devoirs envers « elles? Quoiqu'il arrive, je les remplirai dans « mon étroite sphère; et si de nouvelles persé-« cutions devoient être le prix de ma fidélité à « ces devoirs sacrés, Dieu me donnera, je n'en « doute nullement, la force de les supporter « avec la constance qui sied à un homme plein « de foi dans l'éternelle justice et peu soucieux « de ce qui n'est que du temps.

« La position où je me trouve placé est si « particulière, si en dehors des communes cir-« constances de la vie, qu'elle justifiera, je « l'espère, à vos yeux, ma persistance dans une « résolution qui n'a, comme mes actes précé-« dents, pour objet que la conservation de la « paix.

« Daignez agréer l'hommage du respect et « de l'attachement avec lesquels j'ai l'honneur « d'être, etc. »

« Paris, 29 mars 1834. »

Avant mon retour à Paris, habitant, comme je l'ai dit, la campagne, où la vie interne a plus d'énergie, une foule de pensées et d'émotions, telles que les peut faire naître le spectacle si atristant de la société actuelle, se pressoient dans mon âme et la fatiguoient. Je crus qu'écrire ce que je ressentois me seroit une sorte de soulagement. De là les Paroles d'un Croyant. Je n'avois nullement alors le dessein de les livrer à l'impression. Mais, à l'époque où mon

récit est arrivé, les maux publics toujours croissants, l'espèce d'abattement où me sembloient tomber les hommes du courage le plus ferme, et aussi la nécessité d'un acte de ma part qui fixat clairement aux yeux de tous la position que j'avois voulu prendre en cédant pour le bien de la paix aux exigences de Rome, me déterminèrent à les publier. Le bruit de cette publication prochaine se répandit bientôt. Chacun là-dessus fit ses conjectures, et toutes n'étoient pas bienveillantes. Ne sachant que penser de ce qu'on lui disoit, M. l'archevêque de Paris désira de moi des éclaircissements que je lui donnai avec la même franchise qu'ils m'étoient demandés. Je transcrirai ici sa lettre et ma réponse.

# « Monsieur l'abbé,

« qu'il sera sûr.

- « Vous êtes parti sans que j'aie pu avoir le « plaisir de vous dire encore une fois adieu. Il « m'a été impossible de vous aller chercher, « comme j'en avois le projet. Actuellement je « ne sais plus où vous êtes, ni comment vous « adresser directement cette lettre. Le moyen « que je prends sera long, je crois cependant
- « Accoutumé à traiter avec vous d'une ma-« nière aussi franche que cordiale, je me hâte « de vous demander le mot de ce que je viens « d'apprendre, de ce qui me paroît une énigme

« et peut être une calomnie, d'après ce que « vous m'avez dit plus d'une fois. On m'an-« nonce donc, on me confie à l'oreille, et sous « le plus grand secret, que, mécontent de la con-« duite peu mesurée de tels et tels, et de nou-« velles poursuites en Cour de Rome dont vous « auriez été l'objet, vous vous seriez malheu-« reusement décidé à lever de nouveau l'éten-« dard; qu'un ouvrage (brochure de 200 pages), « déposé chez un imprimeur de Paris, va être « sous peu jeté dans la circulation avec un « grand scandale.

« Voîlă, mot pour mot, Monsieur l'abbé, ce « qu'on est venu me répéter; vous devinerez « facilement combien je désire être instruit sur « ce point et me mettre en défense, s'il y a lieu. « C'est à vous loyal Breton que je m'adresse « pour savoir ce que je dois croire de ces mur- « mures, et s'il y a seulement une apparence « qui les justifie. Votre réponse me rendra plus « ferme à repousser les accusations. Jusqu'ici « j'affirme à tous ce que vous m'avez dit : que « vous étiez résolu à garder un absola silence « sur les matières de religion.

« Vous me rendrez un véritable service de « me donner là-dessus un petit mot d'éclaircis-« sement. Je vous le demande en ami qui vous « est et qui vous sera toujours bien sincère-« ment et bien tendrement dévoué.

<sup>«</sup> Paris, 23 avril 1834, »

# RÉPONSE.

# « Monseigneur,

« Je vous remercie mille fois de la lettre que « yous m'avez fait l'honneur de m'écrire le « 23 avril, et qui me parvient à l'instant même. « Soyez sûr que je serai toujours prêt à vous « donner, avec une vérité et une franchise en-« tière, toutes les explications que vous me de-« manderez. Vous avez raison d'être persuadé « que je ne manquerai jamais à l'engagement « volontaire que j'ai pris de ne plus écrire sur « les matières de religion, quoique, de Romo « même et très-récemment, de grands person-« nages m'aient conseillé de ne pas garder le « silence, parce que, disoient-ils, on en con-« clura que vous êtes condamné, et vous ne « l'étes pas. On comprend assez comment ce « conseil a été dicté par le plus pur amour de « la religion elle-même et le plus vif atta-« chement à ses intérêts, mais il n'a pas le « moins du monde ébranlé ma résolution. Je a n'écrirai donc désormais, ainsi que je l'a « déclaré, que sur des sujets de philosophie, de « science et de politique. Le petit ouvrage dont « on vous a parlé est de ce dernier genre. Il y a un an qu'il est composé, et, par sa forme « qui exclut tout raisonnement suivi, il est par-« ticulièrement destiné au peuple. Ce qui m'a 13 t. AFF. DE ROME.

1

\*

Řį

-

3

.,

« presque soudainement décidé à le publier. « c'est l'effroyable état dans lequel je vois la « France, d'un côté, et l'Europe, de l'autre. « s'enfoncer rapidement tous les jours. Il est « impossible que cet état subsiste; une pareille « oppression ne sauroit être durable, et, comme « vous le savez, je suis convaincu que rien ne « pouvant arrêter désormais le développement « de la liberté politique et civile, il faut s'ef-« forcer de l'unir à l'ordre, au droit, à la jus-« tice, si l'on ne veut pas que la société soit « bouleversée de fond en comble. C'est là le « but que je me suis proposé. J'attaque avec « force le système des rois, leur odieux despo-« tisme, parce que ce despotisme qui renverse « tout droit est mauvais en soi, et parce que. « si je ne l'attaquois point, ma parole n'auroit « pas l'influence que je souhaite pour le bien de « l'humanité. Je me fais donc peuple, je m'i-« dentisse à ses soussrances et à ses misères. « afin de lui faire comprendre que, s'il n'en peut « sortir que par l'établissement d'une véritable « liberté, jamais il n'obtiendra cette liberté « qu'en se séparant des doctrines anarchiques. « qu'en respectant la propriété, le droit d'autrui et tout ce qui est juste. Je tâche de re-« muer en lui les sentiments d'amour fraternel « et la charité sublime que le christianisme a « répandus dans le monde pour son bonheur. « Mais, en lui parlant de Jésus-Christ, je m'abstiens soigneusement de prononcer un mot t qui s'applique au christianisme déterminé x par un enseignement dogmatique et positif. « Le nom même d'Église ne sort pas de ma « bouche une seule fois. Deux choses néan-« moins, à mon grand regret, choqueront beau-« coup une certaine classe de personnes, qui « probablement ne démêleront pas clairement « mes intentions. La première, c'est l'indigna-« tion avec laquelle je parle des rois et de leur « système de gouvernement; mais qu'y puis-je? « Je résume des faits et je ne les crée pas. Le « mal n'est pas dans le cri de la conscience et « de l'humanité; il est dans les choses, et tant « mieux si elles sont reconnues et senties comme « mal. La seconde est l'intention que j'attribue « aux souverains, tout en se jouant du chris-« tianisme, d'employer l'influence de ses mi-« nistres pour la faire servir à leurs fins per-« sonnelles: mais c'est encore là un fait évident, « un fait que personne ne conteste; et je ne dis « pas qu'ils aient réussi dans cet abominable « dessein.

« A présent, Monseigneur, vous savez tout : « ce n'est pas que je ne pusse ajouter de vive « voix beaucoup de choses qui ne sauroient s'é-« crire, mais voilà du moins l'essentiel, le fonds « réel des choses dans toute sa vérité. J'ai cru « remplir un devoir; cette persuasion m'a dé-« cidé, tout en sachant combien les opinions sur « ce point varieroient selon mille et mille diffé—
« rences de pensée, de prévoyances et de posi—
« tion, et combien probablement j'aurois à souf—
« frir encore de ce qui pourtant n'est à mes
« yeux qu'un nouvel acte de dévouement. C'est
« sous ce point de vue de ma conviction que je
« vous prie surtout de me juger. Je serai heu—
« reux, quoi qu'il arrive, si je conserve, avec
« votre estime, l'affection que vous avez bien
« voulu me témoigner, et qui a pour moi tant
« de prix.

« J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, » etc.

« La Chenaie, le 29 avril 1834. »

Le livre dont cette lettre explique le but et l'esprit parut. Rome s'en courrouça, et il est juste de dire qu'en effet on ne pouvoit guère rien publier qui fût plus complètement en opposition avec son système politique. Je trouvai donc trèsnaturel qu'elle exprimât sa profonde désapprobation dans la nouvelle Encyclique du 25 juin 1834. Tout l'y forçoit en quelque sorte, ses maximes traditionnelles de persévérance dans les résolutions prises, ses engagements diplomatiques, ses intérêts enfin, tels qu'après de mûres réflexions, sans doute, elle les avoit compris. Le public aussi eut à porter son jugement sur le même livre. Quelques-uns le blamèrent; d'au-

res, en bien plus grand nombre, l'accueillirent vec sympathie. Traduit immédiatement dans es principales langues de l'Europe, plus de cent nille exemplaires furent presque aussitôt répanlus, malgré les prohibitions des gouvernements it l'activité de leurs polices.

J'ai raconté avec candeur, sans aucun esprit le contention, des faits qu'il m'importoit de aire connoître, attendant pour les divulguer lue les passions se fussent refroidies. Chacun en irera les conséquences qu'il croira devoir en lirer. Je n'ai ni la prétention ni le désir d'exercer aucune influence sur l'opinion d'autrui. Toute conviction sincère mérite le respect, et la conscience de l'homme est un sanctuaire sacré pour l'homme, un asile où Dieu seul a droit de pénétrer comme juge. Il m'a fallu, je l'avouerai, surmonter une vive répugnance pour parler de moi si longuement. C'étoit la première fois, ce sera la dernière. Quoiqu'on fasse désormais, quoiqu'on écrive, je m'abstiendrai de répondre. Le genre de discussion où je me suis vu engagé malgré moi aigrit plus qu'il n'éclaire, et rarement produit-il un résultat utile. Il y a de meilleurs emplois à faire de la vie.

On sent, au reste, qu'après avoir conçu tout un ensemble de choses sous certaines notions fondamentales, que de bonne foi l'on croyoit universellement admises, on est averti qu'on se trompoit, que les bases sur lesquelles l'esprit s'appuyoit n'étoient que de fausses imaginations, qu'en un mot on a vécu, durant de longues années, dans une involontaire et complète erreur sur des points d'une importance première; on sent, dis-je, que cela fait nécessairement beaucoup réfléchir. Les questions prennent une face nouvelle, et force est bien de chercher ailleurs le vrai qui vous échappe. Les controverses, si elles continuoient, ne pourroient dès-lors être renfermées dans leurs anciennes limites : plus générales, elles s'établiroient sur des sujets tout différents. Je regarde donc et je désire qu'on regarde ce court écrit comme destiné à clore la série de ceux que j'ai publiés depuis vingt-cinq ans. J'ai désormais des devoirs et plus simples et plus clairs. Le reste de ma vie sera, je l'espère, consacré à les remplir, selon la mesure de mes forces. Il n'est demandé à personne rien de plus.

Qu'en ne s'y trompe pas', le monde a changé : il est las des querelles dogmatiques. A quoi le plus souvent servent-elles en effet, qu'à semer la discorde entre des frères, à exciter des haines farouches, à masquer des passions hideuses, l'envie, la cupidité, l'ambition? Le génie de la dispute, qui a ébranlé tant de vérités, n'en affermit jamais une seule. Père des persécutions et de tous les crimes que le fanatisme enfante, il est le mauvais démon de l'humanité. Une longue trace de sang marque son passage à travers les

siècles. Les voies de Dieu, au sein de ses œuvres. se reconnoissent à de tous autres signes, on le sait maintenant. Maintenant on commence à comprendre que la violence ne persuade personne, que la contrainte détourne de la foi et la rend à bon droit suspecte, que la vérité et la charité sont deux sœurs divines à qui, en les envoyant sur la terre, le Père céleste a dit: Allez et ne vous séparez jamais. Voulez-vous que les hommes vous écoutent, parlez-leur un langage d'union, annoncez-leur des doctrines de paix, rappelez-leur la loi éternelle dont l'amour est le sommaire. Dites-leur qu'ils seront chrétiens quand ils sauront aimer, heureux et libres quand ils seront chrétiens. Jésus-Christ leur montra, il ya dix-huit cents ans, le but auquel depuis ils n'ont pas cessé de tendre : guidez-les vers ce but, aidez-les à l'atteindre, et ils vous béniront, et ils vous reconnoîtront pour les ministres de celui qui, prenant pitié du pauvre, du foible, de tout ce qu'une société pervertie opprime ou délaisse, est venu rétablir ici-bas le règne de Dieu, en ré. tablissant la fraternité parmi ses enfants investis des mêmes droits, soumis aux mêmes devoirs.

Aucune philosophie, aucune religion n'eut, avant le christianisme, aussi visiblement pour objet de reconstituer le genre humain dans l'unité, ni par conséquent ne connut comme lui cette souveraine loi de notre nature. L'unité, c'est l'ordre parfait, la paix, la puissance à son

aut terme, la plénitude des biens et de la e christianisme donna pour base, à ce grand s que les siècles devoient progressivement r, l'égalité non moins méconnue des ses entre eux; et en effet quelle union oil-on concevoir entre des êtres originaiit et naturellement inégaux? Mais de l'édécoule la liberté ou l'indépendance récie, en ce seus que pul ne possède le droit on intrinsèque de commander à aucun auar ce droit impliqueroit une supériorité lure. Sans égalité donc point d'unité, sans é point d'égalité; mais point de liberté non sans des devoirs mutuels volontairement splis, c'est-à-dire, accomplis par la volonté ·lant d'elle-même et sans contrainte à tout i produit l'union entre les êtres égaux : auint chacun n'auroit d'autre règle que son it, sa passion; et du conflit de tant de pas-, de tant d'intéréls opposés, naîtroient ausavec la guerre, la servitude et la tyrannie. péissance libre au devoir est une obéisd'amour; et lorsque l'amour s'affosblit, erté décline en même proportion. À la place union volontaire et morale dont il est le ipe, la force, loi des brutes, opère une purement matérielle. Le christianisme pour atteindre sa fin, dut inculquer pars tout le précepte de l'amour, et ce préle résume complètement. Détruire sur la

terre le règne de la force, y substituer le règne de la justice et de la charité, et réaliser ainsi entre les membres de la grande famille humaine, individus et peuples, l'unité dans laquelle chacun vivant de la vie de tous participe au bien-être commun, sous les conditions les plus favorables au développement de ce bien-être même; telle est la tendance évangélique, en opposition manifeste avec les maximes qui ent régi le monde dans le passé et le régissent encore aujourd'hui. Soutenir ces maximes en pratique et en théorie, chercher à perpétuer leur suneste influence, à établir l'ordre sur la force au lieu de l'établir sur l'amour, sur l'égalité, sur la liberté, c'est donc combattre le christianisme: et le combattre bien vainement, car quelle puissance pourroit prévaloir contre les lois essentielles de l'homme? Ceux que d'exécrables passions pousscroient à cette tentative insensée, qui, à quelque titre que ce fût, satellites des pouvoirs injustes, se rendroient l'instrument de leurs iniquités, les défenseurs de leurs prétentions insolentes, énormes, de leurs systèmes impies d'éternelle oppression; qui, continuant de diviser les enfants du même père en deux classes ennemies, l'une de quelques privilégiés, l'autre du peuple, diroient aux privilégiés: A yous la domination, les jouissances, l'oisiveté, les richesses; au peuple: A toi l'obéissance, le travail, la misère, et la faim et la soif : ceux-là, mis au

ban de l'humanité, seroient tôt ou tard balayés de la terre comme une race maudite, en guerre avec Dieu et avec l'ordre voulu de Dieu.

Soit qu'on regarde au dehors, soit qu'on rentre en son âme pour y interroger cet instinct mystérieux de l'avenir inhérent à chaque créature, tout nous avertit qu'une grande transformation se prépare. La vie, retirée au fond des choses, y palpite avec énergie: l'enveloppe dont elle étoit revêtue s'est desséchée sous l'haleine du temps. Un double travail de destruction et de régénération, mais celle-ci peu apparente encore pour qui ne pénètre pas au-dessous des surfaces, s'accomplit dans la société. Elle rejette ses vieilles institutions mortes désormais, elle rejette les idées qui les animèrent avant que la raison se fût élevée à une notion plus étendue, plus exacte et plus pure du droit. Des sentiments nouveaux, de nouvelles pensées, annoncent une ère nouvelle. Les voix qui partent des ruines du passé apportent à l'oreille des jeunes générations des sons étranges qui les étonnent, des paroles vides qu'elles ne comprennent point. Pleines d'ardeur et de confiance, elles marchent vers le point du ciel où la lumière leur est apparue, laissant derrière elles les larves de tout ce qui n'est plus se trainer et gémir dans la nuit. Rétrograder ou s'arrêter, le voulussent-elles, elles ne le pourroient pas. Une irrésistible puissance les force d'avancer toujours. Qu'importent les périls, les fatigues de la route? Elles disent comme les croisés, Dieu le veut! Le génie anssi prophétise. Du haut de la montagne, il a découvert la terre lointaine où le peuple se reposera au sortir du désert; et nos neveux, un jour en possession de cette terre heureuse, se rediront d'âge en âge le nom de celui dont la voix encouragea leurs pères dans le voyage.

« La société telle qu'elle est aujourd'huin'exis
tera pas: à mesure que l'instruction descend

dans les classes inférieures, celles-ci décou
vrent la plaie secrète qui ronge l'ordre social

depuis le commencement du monde; plaie qui

est la cause de tous les malaises et de toutes

les agitations populaires. La trop grande iné
galité des conditions et des fortunes a pu se

supporter tant qu'elle a été cachée d'un côté

par l'ignorance, de l'autre par l'organisation

factice de la cité; mais aussitôt que cette iné
galité est généralement aperçue, le coup mor
tel est porté.

« Recomposez, si vous le pouvez, les fictions « aristocratiques; essayez de persuader au pau-« vre, quand il saura lire, au pauvre à qui la « parole est portée chaque jour par la presse, « de ville en ville, de village en village; essayez « de persuader à ce pauvre, possédant les mêmes « lumières et la même intelligence que vous, « qu'il doit se soumettre à toutes les privations, « tandis que tel homme, son voisin, a, sans tra« vail, mille sois le supersu de la vie; vos essorts « seront inutiles: ne demandez point à la soule « des vertus au-delà de la nature.

« Le développement matériel de la société ac-« croîtra le développement des esprits. Lorsque « la vapeur sera perfectionnée; lorsque, unie « au télégraphe et aux chemins de fer, elle aura « fait disparoître les distances, ce ne seront pas « seulement les marchandises qui voyageront « d'un bout du globe à l'autre avec la rapidité « de l'éclair, mais encore les idées. Quand les « barricades fiscales et commerciales auront été « abolies entre les divers États, comme elles « le sont déjà entre les provinces d'un même « État; quand le salaire, qui n'est que l'esola-« cage prolongé, se sera émancipé à l'aide de « l'égalité établie entre le producteur et le con-« sommateur; quand les divers pays, prenant « les mœurs les uns des autres, abandonnant les « préjugés nationaux, les vieilles idées de su-« prématie ou de conquête, tendront à l'unité « des peuples; par quel moyen ferez-vous ré-« trograder la société vers des principes épui-« sés? Bonaparte lui-même ne l'a pas pu : l'égalité. « et la liberté, auxquelles il opposa la barrière in-« flexible de son génje, ont repris leurs cours et « emportent ses œuvres ; le monde de force qu'il « créa s'évanouit ; sa race même a disparu avec « son fils. La lumière qu'il fit n'étoit qu'un mér téore....

- « Un avenir sera, un avenir puissant, libre, « dans toute la plénitude de l'égalité évangéli-« que; mais il est loin encore, loin au-delà de « tout horizon visible: on n'y parviendra que « par cette espérance infatigable, incorruptible « au malheur, dont les ailes croissent et gran-« dissent à mesure que tout semble la tromper; α par cette espérance plus forte, plus longue que « le temps, et que le chrétien seul possède (1). »
- (1) M. de Châteaubriand, Essai sur la littérature angloise, t. II, p. 391 et suiv.

FIN DU PREMIER VOLUME.

بالمصنعة بتعا

-

.

•

.

### **TABLE**

### DU TOME PREMIER.

| Pages.                                       |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Appaires de Rome                             | 1   |
| Mémoire présenté au souverain pontife Gré-   |     |
| goire XVI par les rédacteurs de l'Avenir     |     |
| et les membres du conseil de l'Agence gé-    |     |
| nérale pour la défense de la liberté reli-   |     |
| gieuse                                       | 40  |
| Mémoire au Pape, adressé par l'intermédiaire |     |
| de M. l'archevêque de Paris.                 | 166 |

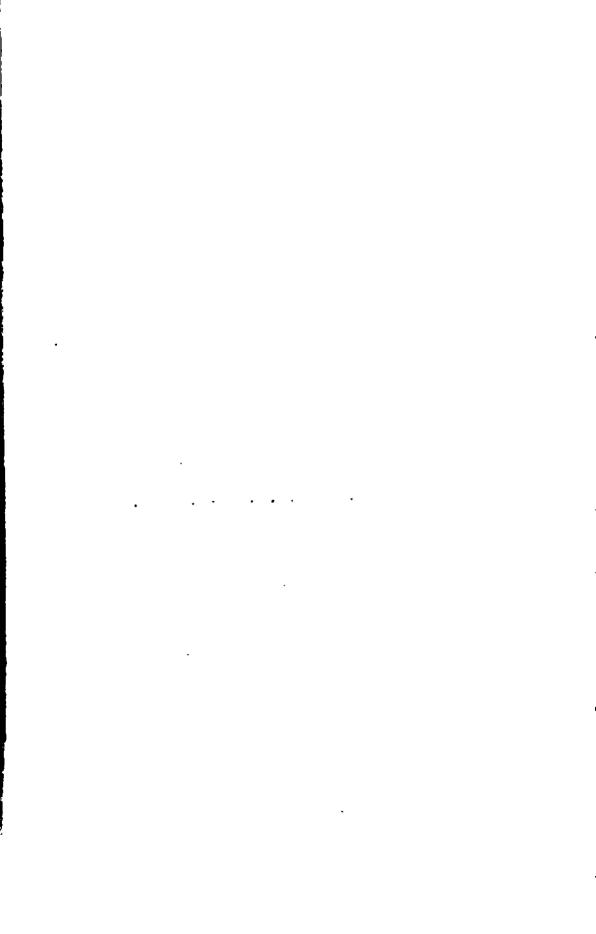

# AFFAIRES DE ROME.



## **AFFAIRES**

# DE ROME,

PAR

#### F. LAMENNAIS

Deuxième Edition.

TOME II.

PARIS,

PAGNERBE, ÉDITEUR,

RUE DE SEINE, 14 BIS.

1839

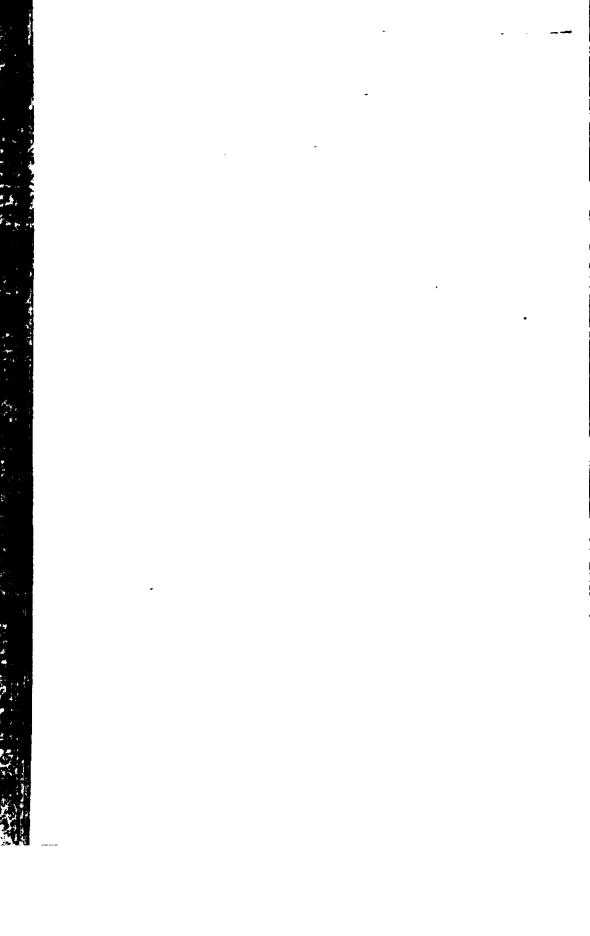

# AFFAIRES DE ROME.

### DES MAUX DE L'ÉGLISE

ET DE LA SOCIÉTÉ,

BT

### DES MOYENS D'Y REMÉDIER.

Instaurare omnia in Christo. Ephes., I, 19.

#### CHAPITER PREMIER.

#### INTRODUCTION.

BIEN que le peuple d'Israël, conduit par une main toute-puissante, eût des promesses certaines de durée, il n'en éprouva pas moins des vicissitudes nombreuses; tour-à-tour glorieux, humilié, libre sous le ciel de la patrie, captif sur des rives étrangères, selon qu'il demeuroit fidèle à sa loi, ou qu'un esprit d'erreur l'emportoit en des voies trompeuses. Car, ainsi qu'en tous les enfants d'Adam, un principe de désordre luttoit sans cesse, au sein de ce peuple, contre le principe de vie. Ses grandes destinées lui pesoient.

II. AFF. DE ROME.

Des hauteurs où Dieu l'avoit élevé pour indiquer au genre humain la route de l'avenir, il abaissoit ses regards sur la plaine, impatient de se mêler à la foule qui se remuoit là, ivre d'une joie malade. Séduit par la religion des sens, par l'éclat et l'attrait d'une société brillante comme le soleil d'Orient, voluptueuse comme la nature qu'il féconde; séduit par la servitude même, il descendoit: et aussitôt l'invisible vertu, qui émanoit du Saint des Saints pour conserver la nation choisie, sembloit y rentrer momentanément. Les Chérubins replioient leurs ailes sur l'arche sacrée. La nuit se faisoit; et dans cette nuit, je ne sais quelle lueur funèbre montroit à l'horizon le fantôme de la mort. Et à ces époques lamentables, d'où partoient les premiers exemples de la prévarication? Qui donnoit le signal de la révolte contre Jéhova, et provoquoit les calamités dont le récit, après tant de siècles, nous épouvante encore? Les rois et leurs flatteurs, les grands, les prêtres mêmes. La corruption rampoit du trône à l'autel, et de l'autel au trône. Des pontifes, sans zèle et sans foi, ouvroient aux passions les portes du sanctuaire. Les cérémonies du culte antique, devenues un vain spectacle, voiloient mal l'ambition, le luxe, l'avarice, aeules divinités que désormais on y adorât; et quand le crime des uns, l'indifférence des autres, avoient placé l'État et la religion qui lui servoit de base sur le bord de l'abime, une politique

stupide, impie, achevoit de les y précipiter. Toutefois, ni les avertissements, ni les conseils, ni les prophéties ne manquoient au peuple qui se perdoit. La douleur et l'indignation soulevoient de fortes poitrines, et du fond du désert, dernier asile de la conscience en ces temps de bassesse et d'aveuglement, des voix tonnantes jetoient la menace au milieu de Jérusalem.

Semblable en cela au peuple de Dieu qui en étoit le type, l'Église aussi a traversé bien des jours mauvais, a subi bien des épreuves depuis son origine. Persécutée au dehors par les puissances mondaines, elle a été travaillée au dedans par les hérésies, les schismes, nécessaires, dit saint Paul (1); par les désordres de ses ministres, ou leur insouciante langueur. Il y eut des époques désolantes où l'on auroit cru qu'elle alloit périr, tant les attaques dirigées contre elle étoient violentes et multipliées, ou tant elle paroissoit épuisée en elle-même. Car la force infinie qui la soutient est invisible; tandis que l'élément humain qui combat cette force divine frappe incessamment tous les yeux. Ainsi, lorsque le marteau des rois tomboit de son énorme poids sur l'édifice sacré, on voyoit ce qui brise, on ne voyoit pas ce qui résiste, ou ce je ne sais quoi de plus secret encore qui répare. Lorsque l'erreur amonceloit ses nuages, on voyoit les

<sup>(1)</sup> I Corinth., XI, 19.

ténèbres s'épaissir, on ne voyoit pas les rayons de la vérité indéfectible qui, d'en-haut, pénétroient ces nuages et peu-à-peu les dissipoient. Lorsque, dans la chrétienté presque entière, tous les vices recouvroient le sacerdoce comme un vêtement, on voyoit cette enveloppe impure, on ne voyoit pas l'énergie interne qui bientôt alloit la rejeter, on ne voyoit pas l'amour, l'amour indestructible qui préparoit intérieurement de nouveaux prodiges de vertu, de foi, de zèle et de sacrifice. Il en sera de même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin l'Église offrira ce mélange de la misère de l'homme et de la puissance de Dieu. Infirme dans sa patrie terrestre, elle paroîtra près de se dissoudre, à certains moments de sa durée. On dira, son terme est venu, la voilà qui penche vers la tombe, et l'on ne se trompera pas tout-à-fait, car quelque chose qui est en elle, mais qui n'est pas elle, devra mourir effectivement. Ce sera tantôt ce que le cours des choses et des passions humaines y aura établi d'étranger et souvent même de contraire à sa nature; tantôt ce qui, passager en soi, aura vieilli avec les âges: des formes usées, des institutions qui, ne tenant pas à son essence, varient selon les temps, l'état de la société et ses besoins divers. Mais après avoir abandonné cette dépouille décrépite, et livré ce qui est de l'homme à la destinée de l'homme, on la verra, relevant la tête, sourire aux peuples rassurés et marcher

devant eux, avec une vigueur nouvelle, vers le but assigné par le Créateur à l'humanité rachetée par son Fils.

Toutefois, et quoique Dieu seul, présent à son Église, soit le principe vivant, l'efficace énergie qui la conserve et la développe, il est dans l'ordre voulu de lui qu'à l'action des causes qui tendent à la détruire ou à l'altérer on oppose une action réparatrice, afin que la créature libre concoure, selon les lois de l'ordre, au salut universel et à sa propre régénération. Aussi ce devoir, imposé à tous, a-t-il été constamment rempli, au moins par quelques-uns, aux époques même des plus grandes ténèbres et de l'affoiblissement le plus général. Car la grâce ne tarit jamais, et jamais non plus Dieu ne laisse l'erreur sans avertissement, ni la prévarication sans menace. Dans les plus sombres jours de l'Église, toujours il part de quelque point de l'horizon des jets de lumière suffisants pour éclairer ceux qui n'ont pas résolu de se perdre. Toujours on entend des voix qui redisent sur la terre ce qui de toute éternité a été dit dans le ciel. Si la discipline se relâche, si les mœurs se corrompent, et qu'oubliant les réalités immortelles, ceux à qui le Christ a montré au-delà du sépulcre les biens véritables s'égarent dans les rêves d'ici-bas, aussitôt Dieu suscite de saints réformateurs, des hommes animés de son esprit, puissants en œuvres et en parole, et la face du

monde est renouvelée, et la ferveur renait, et les âmes haletantes d'un désir céleste recommencent à aspirer vers leur vraie fin. Ce sera quelquefois un chrétien obscur, un pauvre moine, une simple femme (1), qu'il chargera d'instruire les rois, ou de réveiller les pasteurs endormis. Il ira prendre sur la montagne un pâtre grossier et il lui dira: « Va, et prophétise « à Israël mon peuple (2). » Surtout s'il veut faire quelque chose de grand, opérer l'un de ces mouvements profonds qui laissent d'éternelles traces dans la société, il ne choisira point d'ordinaire un homme armé de puissance ou revêtu d'autorité: mais, dans quelque grotte solitaire, tout-à-coup son esprit saisira un humble ermite, sans nom, sans lettres, sans autre force que celle qui lui vient d'en haut; et à la parole de cet envoyé que nul ne connoît, soudain les peuples s'agiteront; on entendra un bruit comme d'armées qui se choquent, de royaumes qui tombent; et dans les âges qui suivront on racontera comment l'Europe, s'arrachant de ses fondements, se précipita sur l'Asie pour sauver la foi et la civilisation chrétienne.

Il arrivera aussi que des abus profondément enracinés, et dont on aura vainement demandé

<sup>(1)</sup> Sainte Hildegarde.

<sup>(2)</sup> Et tulit me Dominus cum sequerer gregem, et dixit Dominus ad me: Vade, prophets, ad populum meum Israel. Amos. VII, 15.

la réforme, appelleront un autre genre d'intervention de la Providence. Alors, dans son courroux miséricordieux, le Dieu des vengeances sifflera, et des extrémités de la terre accourra celui qu'il a chargé d'exercer ses châtiments (1); ou bien il déchaînera pour un temps l'esprit de révolte, il commandera à la tempête de souffler. à la mer de soulever ses flots, et ils passeront et repasseront (2) sur les temples souillés, emportant pêle-mêle avec leurs débris les indignes ministres qui les profanoient, et les balayant comme l'algue. Tout cela est clémence, tout cela est bonté. Il fallut que l'Océan épuisat ses abîmes pour purisier la terre aux jours de Noé, et prévenir la perte totale et irrémédiable de la race humaine.

D'autres fois il se formera comme une sorte d'opinion commune qui, croissant peu-à-peu, se trouvera partout répandue sans qu'on puisse ni en démêler l'origine, ni en suivre les progrès. L'instinct d'une réformation indispensable, d'un changement qui se prépare, d'un développement, d'une révolution, se manifestera de mille manières, de sorte que chacun sera dans l'attente, et qu'en voyant le soleil se lever on se demandera s'il doit éclairer jusqu'au soir ce qu'il avoit éclairé la

<sup>(1)</sup> Et sibilabit ad eum de sinibus terræ, et ecce festinus velociter veniet. Is. V, 26.

<sup>(2)</sup> Flagellum inundans. Ib. XXVIII, 15.

. C'est encoro là, et plus que tout le reste, un avertissements que Dieu donne à ceux à qui infié le gouvernement, soit des choses divioit des choses humaines. Ces époques sont entes dans l'histoire des empires, et il s'en moontré aussi dans l'histoire de l'Église. cine du pouvoir semble alors desséchée : evec cette différence que celle de l'Église dit toujours et bientôt, tandis que les auneurent pour jamais. En ces circonstances, chef de la société chrétienne , attentif à ces is symptômes, fait ce qui doit être fait, lui-même les changements inévitables, ien , par de grandes catastrophes , accome que le temps a rendu nécessaire. Car tous aux qui désolent le monde, tous les désorqui signalent certaines ères de transition . pour cause principale les opiniatres résisis opposées à la loi de progrès qui régit le e humain, et particulièrement la société laquelle le Christ a déposé le germe d'une ction sans bornes assignables.

que nous vivions aujourd'hui à l'une de spoques où tout tend à se renouveler, à se d'un état à un autre état, c'est ce que on peut le dire, n'oseroit révoquer en e. Jamais il n'exista de pressentiment plus de conviction plus universelle : seulement na s'effraient et les autres esperent, parce selon qu'ils sont tournés yers l'ayenir ou

vers le passé, ils voient la vie, ou ils voient la mort. Mais, je le répète, tous croient à un changement profond, à une révolution totale prête à s'opérer dans le monde. Donc elle s'accomplira. En vain l'on voudroit retenir ce qui fuit, remonter le cours du temps, ou se fixer dans le chaos de la société actuelle, il est impossible. Il y a ici, dans le fond des choses, une nécessité souveraine, fatale, irrévocable, supérieure à toute puissance. Qu'est-ce que ces petits bras tendus pour rejeter en arrière le genre humain, et que feront-ils? Une force irrésistible pousse les peuples: quoi qu'on fasse, ils iront là où ils doivent aller; nul ne les arrêtera sur la route des siècles, car c'est sur cette route que, de proche en proche, et en avançant toujours, l'homme se prépare pour l'éternité.

Il importe surtout à l'Église de ne pas s'y méprendre et de reconnoître de bonne heure la place qu'il lui convient d'occuper dans l'ordre nouveau, la place que lui a marquée cette Providence qui veille perpétuellement sur ses destinées. Ceux qu'elle a chargés de la conduire ont de nos jours une mission dont la grandeur doit les pénétrer, je ne dirai pas d'étonnement, mais d'épouvante: car qui pourroit calculer les suites d'une faute commise, d'une erreur même involontaire, au moment décisif où tout un monde ébranlé cherche son équilibre, et s'agite convulsivement pour trouver sa voie à travers l'es-

pace ténébreux? C'est à l'Église, à l'Église seule qu'il appartient de la lui montrer : mais il faut pour cela qu'elle le précède, il faut qu'elle marche, il faut que ses propres guides sondent d'un œil sûr l'avenir immense qui s'ouvre devant eux, pour s'orienter, en quelque sorte, au milieu des écueils, sur l'éternel pôle de la vie. Telle est la tâche qui leur est confiée. Ils ne l'accompliront pas sans doute avec les seules lumières de l'homme: car qu'est-ce que l'homme sait, et que voit-il? Il leur viendra un autre secours: un rayon d'en haut les éclairera: les promesses nous en assurent. Sous le nouveau ciel où le cours des âges emporte l'arche sainte, apparoitront à leurs regards de nouvelles constellations. Mais encore est-il nécessaire qu'ils observent attentivement tous les signes qui peuvent servir à leur faire discerner la route qu'ils doivent suivre: autrement que seroient-ils, sinon des aveugles qui conduisent d'autres aveugles (1)? Les pressentiments des peuples, leur instinct, leurs vœux unanimes, un certain fonds de pensées constantes que n'altèrent point les opinions variables, sont au nombre de ces signes qui ne trompent point. Qu'ils se gardent donc de les mépriser. Toutes les créatures, et combien davantage les plus nobles! ont en elles-mêmes une puissance secrète qui les porte vers leur sin, je

<sup>(1)</sup> Cæci sunt, et duces cæcorum. Matth., XV, 14.

ne sais quelle voix qui leur suggère les moyens d'y parvenir. Vous que Jésus-Christ a placés à la tête de son Église, écoutez cette voix. Tenezvous avez soin dans la direction divine des choses. Aisément en s'abuse quand on s'arrête au caractère superficiel que les passions impriment aux événements, à des circonstances secondaires, à des accidents passagers, semblables aux yagues qui se croisent en tous sens sur une vaste mer, dont la masse compacte et profonde se meut d'un mouvement uniforme. Dieu ne fait pas tout, même dans l'Église. Il veut que les chess qu'il lui a donnés concourent, par leur libre action, à l'accomplissement de ses desseins sur elle. Et c'est pourquoi, sans qu'elle puisse périr, sans que nul puisse jamais accuser de mensonge la parole céleste, l'Église néanmoins peut souffrir, et souffrir beaucoup, et souffrir longtemps, des fautes de ses ministres. Or, des dangers auxquels leurs erreurs la peuvent exposer, le plus grand est celui qui résulte d'une position telle qu'elle se trouve en discordance avec un état inévitable de la société, avec un état qu'elle ne sauroit changer radicalement, et plus encore qui ne doit pas être changé radicalement. Alors il y a lutte, une lutte terrible, entre les éléments mêmes de la nature humaine, et l'homme fuit Dieu, si on l'ose dire, pour ne pas cesser d'être homme. Il se détourne momentanément du chemin qui trayerse le temple, lorsqu'on l'a fermé du côté vers lequel sa nature le force à se diriger. Il renversera le temple même, s'il n'a pas d'autre moyen de se frayer un passage; car il faut qu'il avance, fût-ce sur des ruines, et il n'est rien de si sacré qu'il épargne en ces moments d'une sorte d'enthousiasme. de possession inénarrable, où il entend, comme au fond de l'avenir, une voix mystérieuse qui l'appelle. Plus, au contraire, l'obstacle qu'il rencontre est saint en soi, plus il s'en indigne: il se rue sur lui avec une fureur qu'excite le contraste entre cette sainteté même et ce qu'il y a de divin aussi dans la puissance interne par laquelle il se sent dominé. Ce n'est pas impiété réfléchie, voulue; mais étonnement, angoisse, l'angoisse horrible d'un être qui, ne pouvant comprendre cette apparente opposition de Dieu à Dieu, se trouble en lui-même, et brise l'autel contre lequel il ne sauroit appuyer avec foi son cœnr.

Je parle ici des masses, et non de quelques rares individus, espèce de race sauvage, errante dans les déserts du monde intellectuel, qui haïssent la vérité comme vérité, et le bien comme bien. Jamais l'irréligion ne s'enracine au sein du peuple, sans quoi la société se dissoudroit immédiatement. De tous ses besoins le besoin de croire est le plus invincible. Quand donc il paroît, à certains instants, abandonner toute croyance, soyez sûr que non-seulement

cet abandon ne sera que passager, mais qu'il n'est pas même réel: il y a en lui perturbation, et non destruction des lois de la vie. Ce que le peuple repousse alors, ce n'est point la religion, mais ce qu'on a joint arbitrairement à la religion, les idées étrangères, les intérêts humains auxquels on a donné, au moins imprudemment, un asile dans le sanctuaire. Chassez-en ces idoles; qu'il n'y trouve, qu'il n'y voie que la Divinité, et il se prosternera devant elle avec plus de respect, avec plus d'amour que jamais.

Il peut arriver aussi qu'il se sépare du culte et tombe dans une sorte d'incrédulité pratique, non par aversion pour ce culte, mais par autipathie contre ses ministres. Quand le prêtre se transforme en homme de parti, quand il se fait le représentant d'une faction politique quelconque, il devient d'autant plus odieux qu'on avoit de sa mission une idée plus haute : et cela n'est que juste au fond; car quel crime égal à celui d'identifier les choses de la terre aux choses du ciel, les illusions du temps aux réalités impérissables, que de mettre une opinion, une passion, un intérêt sur l'autel à côté du Christ, et quelquesois à la place du Christ? Le prêtre a deux devoirs: tout-puissant, s'il les remplit, rien, s'il les viole, et moins que rien, car la haine publique, et quelque chose de pis que la haine, le mépris, le suit comme son ombre. Il doit d'abord être l'homme de Dieu, et ensuite l'homme du peuple : l'homme de Dieu, élevé au-dessus de tout ce qui passe, et regardant ces vaines ombres passer, comme le voyageur, du haut de la montagne, voit les nuages légers que le vent chasse sur ses flancs; l'homme du peuple, envoyé pour lui montrer la voie du salut, adoucir ses misères, consoler son exil, enchanter ses douleurs en lui racontant les joies futures et les merveilles de la patrie : l'homme de Dieu, prêt sans cesse à se sacrifier à tous. et les embrassant tous dans son amour immense; l'homme du peuple, associé à son sort quel qu'il soit, à ses craintes, à ses espérances, à ses vœux, à ses griefs, à ses succès et à ses revers, 's'unissant à sa vie par tous les points pour le pénétrer de la vie divine.

Tels sont les rapports que le christianisme, lorsqu'il demeure lui-même, lorsque rien ne dérange son cours naturel, établit entre les pasteurs et le troupeau : tel fut l'esprit qui anima le clergé catholique aux temps de sa grandeur et de sa force véritable; et quand cet esprit s'est altéré, on a vu constamment l'influence du prêtre diminuer en proportion, la foi s'affoiblir, et quelquefois s'éteindre. A ces époques de crise, la maladie interne qui travaille la société prend diverses formes, se manifeste par divers symptômes. Tantôt les nations, après un long dépérissement, s'en vont achever de pourrir dans un sépuicre infâme; tantôt, saisies d'une

sorte de verlige, elles chancellent comme un homme ivre; tantôt elles entrent en convulsions et se déchirent elles-mêmes; tantôt il se développe en elles un principe de salut, qui lutte contre le mal dont elles sont atteintes et finit par en triompher. Mais, soit qu'elles guérissent, soit qu'elles succombent, il faut toujours chercher dans le clergé la vraie cause de ces perturbations sociales, de ces alternatives de foi et d'incrédulité, d'ordre et de désordre, en un mot c'est lui seul, en dernier résultat, qui, fidèle à sa mission, ou qui l'oubliant, fait les destins du monde.

Et maintenant où en est ce monde? où en est la religion? où en est l'Église? J'entends de toutes parts des plaintes lamentables : un cri de détresse s'élève à l'orient, et il est répété à l'occident. Qu'est-ce donc qui se passe sur la terre? qu'est-ce que ces glas qui tintent dans le lointain, ces pleurs, ce deuil, cette universelle angoisse? Ainsi que le disent quelques-uns, assisterions-nous aux funérailles du christianisme vieilli? Étoit-il destiné à s'user comme tout le reste? Devoit-il arriver un temps où lui aussi ne seroit plus qu'un souvenir? Les espérances du genre humain sauvé sur le Golgotha n'auroient-elles été que le rêve de vingt siècles? Devoient-elles rencontrer au bout de ce terme un second tombeau, un tombeau scellé pour. jamais, et ce tumulte des peuples en mouvement ne scroit-il que le convoi du Christ? Non. non, laissez ces vaines frayeurs aux âmes défaillantes, à ceux dont le cœur engourdi a presque cessé de battre, et dont la vue s'est affoiblie dans les ténèbres: ne vous troublez point de la joie lugubre de ces pauvres insensés qui, n'ayant que la mort pour se consoler de la mort, croient le soleil éteint quand autour d'eux ils ont fait la nuit en remuant la poussière du sépulcre. Le Christ est ressuscité, il vit, il vivra toujours; et la vie qui est en lui, la vie dont il est la source intarissable, est aussi et sera perpétuellement la vie de l'Église, durant son pélerinage ici-bas, et après, dans l'éternité, où elle se dilatera sans fin.

Mais parce que l'Église ne sauroit périr, parce qu'elle sortira certainement victorieuse de toutes les épreuves, on ne doit ni demeurer indifférent à ses souffrances, ni s'abuser sur la gravité des maux dont elle gémit. Car, d'un côté, avant que Dieu n'en arrête le progrès, ils peuvent la conduire au bord de la ruine, et causer la perte d'une multitude d'âmes; et, d'un autre côté, comme nous l'avons dit, ce Dieu dont la puissance est seule efficace exige cependant le concours de l'homme dans tout ce qu'il fait pour le salut de l'homme. Les bons même, ceux du moins qui souvent passent pour tels dans l'opinion commune, sont sujets, à cet égard, à plusieurs sortes d'illusions. Tantôt ils essaient de se

persuader qu'au fond l'état des choses n'est pas aussi triste que quelques-uns le prétendent. qu'on s'alarme trop et non sans danger, afin de tirer de là un prétexte de rester en repos: ils veulent dormir tranquilles. Tantôt, au contraire. ils s'exagèrent ce que cet état a d'inquiétant, pour en conclure l'inutilité des efforts humains. et renvoyer tout à la Providence. D'autres fois ils conviennent qu'il seroit pressant, indispensable de chercher un remêde au mal: mais ce soin ne les concerne pas, c'est la charge, le devoir d'un autre : et sur ces motifs divers, chacun s'enveloppe dans son manteau, et s'assied pour regarder de loin l'édifice que la flamme ravage ou que la tempête ébranle, et dont, d'heure eu heure, ils voient crouler cà et là d'énormes pans.

Insouciance, paresse, amour d'une vie molle, peur surtout, la tremblante peur, voilà ce qui aveugle ou corrompt les débiles consciences de tant d'hommes qui s'en vont balbutiant avec une sécurité feinte: Paix, paix, et il n'y a point de paix (1). Ils craignent le travail, ils craignent le combat, ils craignent tout, excepté ce qu'il fau-droit craindre. Je vous le dis, il y a un œil dont le regard tombe d'en haut comme une malédietion sur ces lâches. Et pourquoi donc croient-ils être nés? Dieu n'a point mis l'homme sur cette

<sup>(1)</sup> Dicentes: Pax, pax, et non erat pax. Jerem., VI, 14.

terre pour s'y reposer comme dans la patrie, ou pour s'engourdir quelques jours dans un indolent sommeil. Le temps n'est pas une brise légère qui en passant caresse et rafraichisse son front, mais un vent qui tour-à-tour le brûle et le glace, une tempête qui emporte rapidement sa frèle barque, sous un ciel nébuleux, à trayers les rochers. Il saut qu'il veille, et rame, et sue : il faut qu'il violente sa nature et plie sa volonté à l'ordre immuable qui la froisse et la brise incessamment. Le devoir, le sévère devoir s'assied près de son berceau, se lève avec lui quand il en sort, et l'accompagne jusqu'à la tombe. On se doit à ses frères aussi bien qu'à soi, on se doit à son pays, à l'humanité, on se doit surtout à l'Église qui, si on veut le bien entendre, n'est que la famille universelle, la grande cité d'où le Christ, roi en même temps que pontife, domine les mondes, appelant, de tous les points de l'univers, les créatures libres à s'unir sous les lois éternelles de l'intelligence et de l'amour.

Et puisqu'il s'adresse à tous, et que nous sommes tous soldats dans la grande guerre que se livrent ici-bas le bien et le mal, l'ordre et le désordre, la lumière et les ténèbres; puisqu'il y a place à tous les efforts, et que tous sont voulus, strictement commandés par le chef suprême de la société dans laquelle se forment les élus, nous aussi, obscur chrétien, nous lui apporterons, nous lui dédierons les nôtres, si foibles

qu'ils soient. L'humble offrande du pauvre pâtre ne fut-elle pas reçue de Dieu qui venoit de naître avec autant d'amour que les riches dons des rois? Non, notre langue ne sera pas muette lorsqu'il y a une parole de mort qui parcourt la terre et la dévaste : nous ne demeurerons pas immobile et la tête voilée sur les bords du torrent qui sape les fondements du temple, en détache chaque jour quelques pierres, et les roule avec les débris de tout ce qui passe, de tout ce qui n'a qu'un temps, cabanes, palais et trônes. Que ceux-là se lèvent avec nous qui ont à cœur les choses éternelles! Que ceux-là joignent leurs voix à notre voix, leurs bras à notre bras, qui aiment Dieu et les hommes, qui les aiment de tout leur esprit, de toute leur âme, de toutes leurs forces, et pour qui le reste n'est rien! A quoi bon se plaindre, si l'on n'agit pas? à quoi bon répandre en secret quelques larmes stériles? La foi demande des œuvres et non des pleurs; elle demande le dévouement de soi, le sacrifice, parce que c'est lui qui sauve, lui seul; elle demande des chrétiens qui regardent le monde de haut, et heurtent l'obstacle avec hardiesse, des chrétiens qui sachent dire: Mourons! et plus que cela, qui sachent dire: Vivons! car celui qui meurt triomphe seul, et le triomphe que l'homme doit chercher, ce n'est pas le sien, mais celui de sa cause.

La nôtre est celle du catholicisme, celle de

l'Église, inséparable de la cause de la société. Désendre l'Église et travailler à ranimer son antique vie, depuis trop longtemps défaillante, c'est donc défendre la société et travailler au salut des peuples, partout aujourd'hui si souffrants qu'on ne sait où trouver, dans les siècles antérieurs, une misère comparable à leur misère. Privé des rayons du ciel, le monde social, sombre, froid, humide, est devenu pour eux une sorte de cachot dans lequel on les a murés, comme on a muré Dieu dans ses temples. Douleur partout, servitude partout. Les gémissements qui sortent du sanctuaire rencontrent, dans l'atmosphère infecte et lourde qui recouvre la vieille Europe, les gémissements qui partent des chaumières. Ingemiscit et parturit omnis creatura (1): l'humanité entière pousse un long cri d'angoisse et s'efforce d'enfanter un ordre nouveau: ce qui est pèse sur sa poitrine comme un poids étouffant; elle le secoue pour respirer, on appelle cela révolte: qu'importe le nom? Elle veut vivre, voilà tout. Mais je le répète, la vie des nations, principalement à l'époque présente, ne peut être que la vie du catholicisme, la vie de l'Église. C'est donc sur l'Église qu'il faut premièrement porter ses regards, c'est à ses maux qu'il faut s'occuper de trouver un remède, car il n'en est aucuns qui ne dérivent de ceux-là.

<sup>(1)</sup> Rom., VIII, 22,

Or tel est le but que nous nous proposons. Nous voulons rechercher quel est en général dans le monde, et en particulier dans chaque pays, l'état de l'Église. Puis, après avoir examiné les symptômes et les effets du mal qui la travaille, de cette décadence progressive, de cette langueur chaque jour croissante, qui voile à presque tous les yeux sa force impérissable, nous indiquerons avec candeur les moyens, selon nous, les plus propres à ranimer sa vigueur interne, et à lui rendre ainsi l'action qu'elle doit exercer perpétuellement pour la conservation et le développement de la société. La société elle-même fixera notre attention. Nous nous demanderons d'où viennent ces mouvements convulsifs qui l'agitent, ces secousses qui l'ébranlent jusque dans ses bases les plus profondes. Nous nous demanderons ce que veulent les peuples, quels sont leurs rapports actuels avec les anciens pouvoirs qui les gouvernoient, quel est le principe réel de la guerre partout déclarée entre eux et ces pouvoirs, d'après quelles maximes de droit et quelle impérieuse nécessité de fait, au moins du côté des peuples, elle se poursuit de part et d'autre, et quelle en sera l'issue: questions intimement liées à celles qui touchent directement l'Église, et qu'on n'en sauroit séparer. Enfin nous exposerons nos conjectures sur l'avenir que Dieu lui destine, et sur

l'état nouveau vers lequel marche le genre hu-

En traitant un sujet qui se lie à tant d'intérêts divers, à tout ce que le cœur humain renferme de plus irritable, nous savons qu'il est impossible de ne pas choquer beaucoup de passions. aigrir beaucoup d'esprits, éveiller beaucoup de haines; de ne pas soulever dès-lors des multitudes d'oppositions, sur plusieurs points contradictoires entre elles, mais également violentes, également opiniâtres. Nous le savons, et tous ceux qui, de siècle en siècle, depuis six mille ans, se sont résolus en eux-mêmes de dire la vérilé, la dure, l'inexorable vérité, l'ont su comme nous. Ils n'ont pas vu là une raison de se taire. La crainte des hommes n'a point apposé sur leurs lèvres son ignoble sceau: elle ne l'apposera point non plus sur les nôtres. Tranquilles, parce que nous ne sentons en nous qu'un grand, un immense amour de Dieu et de nos frères, nous abandonnons à la Providence cette parole qui fait effort pour s'échapper de notre sein. Quoiqu'il arrive d'elle, nous serons contents, parce qu'après tout il n'en arrivera que ce que notre Père qui est dans les cieux aura voulu. Si elle touche quelques âmes, si elle excite le zèle des bons, si elle éclaire et ramène dans la voie droite ne fût-ce qu'un petit nombre de ceux qui s'égarent loin d'elle, qu'il en soit béni, à jamais béni! Que si, au contraire, elle ne doit ptoduire aucuns des fruits que nous désirons si ardemment, qu'il soit béni encore! Elle aura du moins monté vers le ciel comme une prière.

#### CHAPTERE II.

### **ETAT DU CATHOLICISME.**

### Italie.

Toutes les nations ont été données à Jésus-Christ en héritage; il est écrit qu'il les gouvernera (1), et c'est en vertu de ce décret de son Père qu'avant de remonter vers lui, après avoir accompli sa mission terrestre et consommé sur le Calvaire la rédemption du genre humain, comme il avoit été envoyé lui-même (2) il envoya ses apôtres, leur disant: Allez, enseignez toutes les nations, il n'en excepte aucune, leur enseignant à garder tous les commandements que vous avez reçus de moi (3). Or Dieu ne parle point en vain; jamais il ne révoque ses promesses; ce qu'il a résolu demeure immuable; et dès-lors il est certain, pour quiconque a foi dans l'Évangile du Verbe incarné, que tous les peuples entendront la bonne nouvelle du salut, et que des quatre vents de la terre ils viendront se reposer à l'ombre de la croix, dans le sein de l'Église

<sup>(1)</sup> Ps., II, 8, 9.

<sup>(2)</sup> Joan., XX, 2.

<sup>(3)</sup> Malth., XXVIII, 19, 20,

qu'il a fondée. Si, en effet, le christianisme est la dernière loi de l'humanité, s'il renferme le principe de son développement et le germe de sa perfection, il est impossible qu'il ne finisse pas, après une résistance plus ou moins longue, par dompter ce qu'il y a de rebelle à son action dans le cœur des hommes et dans les fausses institutions des sociétés. A peine naissant il se répandit dans presque tout l'univers connu. Dès le premier siècle, l'Inde au-delà du Gange subit son influence aussi bien que les Gaules; et ces progrès rapides, en des temps d'une si profonde corruption, parmi des races si diverses, prouvent sa secrète affinité avec la nature humaine. La prodigieuse puissance de civilisation dont il est doué, et que nul aujourd'hui ne conteste, la prouve encore plus; de sorte que, même la foi mise à part, il faut nécessairement opter entre ces deux hypothèses: le monde s'éteindra dans la barbarie, ou le monde deviendra chrétien.

Cette dernière, la seule qu'une philosophie éclairée puisse admettre, paroît véanmoins, au premier coup d'œil, non-seulement loin de se réaliser, mais peu d'accord avec l'expérience de la période sociale qui se termine, ainsi qu'avec la direction présente des esprits et le cours général des choses. Nous montrerons plus tard combien on se tromperoit en appréciant la force réelle du catholicisme, et en se hâtant de prononcer sur sa destinée future, d'après une vue

superficielle de l'état où maintenant il nous apparoit; état compliqué et qui d'ailleurs dépend de causes passagères. Cependant on ne sauroit se dissimuler que l'époque actuelle est pour lui une époque de souffrance et d'affoiblissement. L'Église est malade, elle languit, elle a cessé d'étendre ses conquêtes : impuissante même à conserver celles des siècles antérieurs, elle ressemble à une mer qui abandonneroit ses rivages. Et c'est, pour ne pas entrer ici dans les explications particulières de ce fait aussi triste que certain, c'est qu'il n'est point dans la création de mouvement continu, de progression sans intermittence: tout v est soumis à une loi universelle de flux et de reflux, qui ne permet que difficilement à l'homme d'apercevoir ce qu'il y a de constant et d'immuablement dirigé vers le même but dans les opérations divines. Quelques vagues mesurent notre durée; et en voyant chaque flot reculer après avoir épuisé son effort, nous nous imaginons que l'Océan retourne en arrière.

Toutefois, je le répète, l'Église est malade, elle languit; et bien que cette langueur ne doive avoir qu'un temps, elle entraîne à sa suite tant de conséquences funestes, la perte de tant d'émes rachetées du sang de Jésus-Christ, de si profonds désordres dans la société, des commotions, des calamités, des catastrophes si terribles, que le premier devoir des chrétiens est de chercher

à y mettre un terme. Et que la grandeur du mal ne les décourage point: c'est parce qu'il est grand qu'il faut le combattre; c'est parce qu'il est grand qu'il faut que notre zèle soit encore plus grand, notre dévouement plus actif, notre amour plus ardent, notre soi plus forte. Ceux qui disent : Dieu y remédiera, et puis demeurent tranquilles; ceux-là disent vrai, et tout ensemble ils prononcent leur condamnation. Oui, Dieu y remédiera, il sauvera son Eglise, car il l'a promis: mais sauvera-t-il aussi les laches qui l'abandonnent dans le péril, qui la délaissent dans ses douleurs, dans sa captivité, dans ses angoisses? Il leur sera dit : « Retirez-vous de moi, « carj'ai eu faim, et vous ne m'avez point donné « à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez « point donné à boire; j'étois sans asile, et vous « ne m'avez point recueilli; nu, et vous ne m'a-« vez point vétu; malade, et vous ne m'avez « point visité; en prison, et vous n'êtes point « venu à moi (1). » Voilà ce qui leur sera dit, et ils s'en iront dans leur lieu (2) avec le traître.

Mais avant d'examiner les causes de cette déplorable défaillance dans laquelle elle est tombée, et de chercher par quel moyen on peut, aidé du secours d'en-haut, lui rendre sa première vigueur, il est nécessaire de constater, en quelque

<sup>(1)</sup> Matth., XXV, 42, 43.

<sup>- (2)</sup> Act., I, 25.]

sorte historiquement, l'état du catholicisme dans le monde.

Son étendue géographique comprend environ les deux tiers de l'Europe, une extrêmement petite partie de l'Afrique et de l'Asie, l'Amérique entière, à l'exception des pays situés entre la Louisiane et le Canada et de quelques îles angloises où le protestantisme domine; presque rien dans l'Australasie, rien dans l'Océanie. Il se trouve à-peu-près dans les mêmes rapports avec la population totale du globe, c'est-à-dire que les catholiques, selon les calculs les plus vraisemblables, en forment la sixième partie. Quelque foible que soit déjà ce nombre, il faut en déduire encore, surtout parmi les nations européennes, les hommes qui ayant abandonné la foi de leurs ancêtres, et même toute foi, n'appartiennent au catholicisme que de nom, et chacun sait combien ils se sont multipliés depuis un siècle. Ajoutez-y certaines peuplades à peine converties à moitié, chez lesquelles règne un impur mélange de christianisme défiguré et de superstitions idolatriques, quelques autres qui croupissent dans une ignorance presque absolue, et voyez ce qui reste de vrais chrétiens. On est effrayé de leur solitude sur cette terre promise tout entière au Christ, et chaque jour le désert s'élargit autour d'eux. Chaque jour la religion gémit sur de nouvelles pertes que sont bion loin de compenser les progrès qu'elle sait dans d'autres contrées. A partir d'une époque déjà ancienne, elle a visiblement, et sans interruption, tendu à décliner, comme un vieillard dont le pouls bat toujours plus lentement. Ce dépérissement graduel, nous le croyons, touche à sa sin; et une vie puissante, dont il est possible à des yeux attentifs d'apercevoir les premiers signes, ne tardera pas à se manifester dans le sein du catholicisme. Mais, en ce moment, il est encore, presque partout du moins, sous l'influence des causes qui ont amené son assoiblissement. Le sousse divin s'est retiré au dedans; et pendant que se décompose l'enveloppe aride qu'a desséchée l'haleine du temps, il achève de former l'immortelle chrysalide.

Considérons maintenant chaque pays en particulier, et plaçons-nous d'abord au centre où, des extrémités de la terre, viennent aboutir tous les rayons de la catholicité.

Une morne douleur saisit l'âme lorsqu'on arrête ses regards sur cette Rome jadis si grande, et aujourd'hui si déchue, si foible, triste débris des âges au milieu de tant d'autres débris, ombre silencieuse du passé assise près d'un tombeau. Qu'est devenue son antique puissance? Ceux qui baissoient la tête au moindre de ses commandements lui dictent des ordres avec un rire moqueur. Elle croit en eux et ils ne croient plus en elle. Les mains qui enchaînent et qui tuent se sont éleyées au-dessus des mains qui hénis-

sent. Alors a commencé pour les nations chrétiennes l'ère de la grande captivité : alors les vieux prophètes ont pleuré dans le sépulcre, et l'on a entendu de nouveau leurs lamentations. La Reine des provinces est soumise au tribut : les larmes ont baigné ses joues et nul ne la console : ses amis même l'ont méprisée et se sont fails ses ennemis (1). Dans sa crainte et dans sa stupeur, elle s'est comme oubliée elle-même. La voix qui instruisoit et guidoit le monde est devenue muette (2): les peuples ont écouté et pas une parole n'est arrivée à leur oreille, à cause de l'affliction de Juda et de sa servitude profonde (3). L'étranger a planté ses tentes au milieu de Sion, il domine dans ses murs; ses princes lui obéissent; troupeau foible et timide, ils s'en vont où les mène celai qui les chasse devant lui (4). Le peuple gémit et mendie son pain (5). Les prêtres et les vieillards cherchent un peu de nourriture pour ranimer leurs forces défaillantes (6). Au dehors le désert et le silence que fait le glaive : au dedans quelque chose qui ressemble à la mort (7). Pleurez, pleurez sur la

<sup>(1)</sup> Thren., I, 1, 2.

<sup>(2)</sup> Ibid., II, 10.

<sup>(3)</sup> Ibid., I, 3.

<sup>(4)</sup> Ibid., I, 6.

<sup>(5)</sup> Ibid., 11.

<sup>(6)</sup> Ibid., 19.

<sup>(7)</sup> Ibid., 20,

reine des cités, sur la veuve des nations, enveloppée de ses ruines comme d'un manteau de
deuil! Quelle est cette foule qui passe, et que
veut-elle? Fille de Jérusalem, ils viennent, ceuxci pour tourner tes fêtes en dérision (1); ceuxlà pour chercher quelques émotions parmi les
décombres de ta gloire. D'autres se promènent
en siffant et en branlant la tête sur toi : La
voilà donc, disent-ils, celle dont la beauté étoit
parfaite, et qui faisoit la joie de la terre (2)!
Non, il n'est point de douleur égale à ta douleur (3): Vierge de Ston, il est bien vrai, tes
meurtrissures sont vastes comme la mer (4).

Ce qui frappe d'abord dans la Rome actuelle, c'est le défaut presque absolu d'action et sa dépendance humiliante des souverainetés temporelles. D'immenses questions ont été remuées dans le monde; elles préoccupent tous les esprits, agitent toutes les âmes, fermentent dans la société et la travaillent comme une fièvre ardente: qu'a-t-elle-dit? Rien. Une révolution profonde s'opère dans le sein de la chrétienté, les peuples émus brisent leurs vieilles lois, leurs institutions antiques, appellent à grands cris un ordre nouveau, et, décidés à l'établir, renversent violemment les obstacles qu'on leur op-

<sup>(1)</sup> Ihren., 7.

<sup>(2)</sup> Ibid., II, 15.

<sup>(3)</sup> Ibid., I, 12.

<sup>(4)</sup> Ibid., II, 13.

pose: qu'a-t-elle fait? Rien. On attaque son pouvoir et on le défend, on dispute sur sa doctrine, de toutes parts des voix s'élèvent, des voix suppliantes, des voix catholiques : Parlez, disent-elles, afin que vos enfants apprennent de votre bouche ce qu'ils doivent croire, afin qu'ils sachent à quoi s'en tenir sur leur foi, sur leurs devoirs, sur vos droits même : qu'a-t-elle répondu? qu'a-t-elle prononcé? Rien. Son autorité est méconnue, sa juridiction envahie par les puissances mondaines; elles entravent, elles rompent ses rapports avec les sidèles et les pasteurs, et poussent de force ou de ruse des populations entières dans le schisme : quels combats a-t-elle livrés pour soutenir son indépendance, pour sauver de la mort spirituelle ces portions infortunées du troupeau de Jésus-Christ? Aucun.

Le gouvernement de l'Église se divise aujourd'hui en deux parties totalement distinctes: l'une attribuée aux congrégations qui expédient les grâces et les dispenses canoniques, lorsqu'on daigne encore en solliciter: l'autre qui, de fait, a pour centre unique la secrétairerie d'État, où tout se traite diplomatiquement, et où domine dés-lors l'influence des cabinets et de leurs ambassadeurs. Le Vicaire de Jésus-Christ se trouve ainsi, dans l'exercice de ses fonctions divines, dépendant des relations et des intérêts du prince temporel. A cause de sa foiblesse relative dans l'ordre purement politique, obligé de ménager les plus dangereux ennemis de l'Église, malgré lui il est entraîné dans un système de concessions qui s'élargit sans cesse, et dont la dernière conséquence seroit la ruine du catholicisme : concessions dans le choix des évêques, concessions sur la discipline, et que sais-je? // tend les mains, et un autre le ceint, et le conduit où il ne voudroit pas aller (1). On craint chacun de ses actes, et surtout on craint sa parole. Aussi avec quelle anxiété ne surveille-t-on pas ses lèvres divinement destinées à enseigner les nations, et d'où la vérité puissante peut s'échapper à chaque instant! A lui, dont la voix devroit retentir avec une énergie toute céleste dans le monde entier, on ne laisse de libre que la prière qu'il répand en secret au pied de la croix. Est-ce donc là le pasteur suprême, le chef de la société universelle instituée par Jésus-Christ, et où en sommes-nous?

O Père que Dieu nous a donné pour nous guider dans notre exil, pour nous montrer le chemin de la patrie; si l'expression de notre douleur a quelque chose d'amer et de rude en apparence, c'est que notre amour pour vous ne connoît point de bornes, et que toute notre âme est en souffrance, en voyant à quel excès d'humiliation on vous a réduit! Pardonnez donc nos

<sup>(1)</sup> Joan., XXI, 18.

plaintes. Celui qui discerne le fond des cœurs, sait avec quelle joie nous sacrifierions et notre vie et mille vies, asin de vous épargner une seule goutte du siel dont il permet qu'on vous abreuve.

Pour justifier ces condescendances, ce déplorable assujettissement de la Chaire éternelle aux trônes qui s'élèvent le matin et qui tombent le soir, on allègue l'intérêt de la religion même, Mais quel intérêt peut-elle avoir hors de la liberté du ministère, de la liberté de la prédication, de la discipline et des sacrements? On la persécutera, on l'opprimera. Eh! n'a-t-elle pas été persécutée dès l'origine? N'est-ce pas au sein de la persécution, sur les bûchers et les échafauds, au milieu des cris de rage de la populace et des entraves astucieuses des faiseurs d'édits qu'elle a pris ses plus grands et ses plus rapides accroissements? Na-t-elle pas des promesses quine passeront point, une force que nul ne peut vaincre? et en quoi seroit-elle plus opprimée sous une persécution ouverte, à laquelle elle résisteroit ouvertement, qu'elle ne l'est sous la fausse et menteuse protection des souverainetés hypocrites qui traduisent le Christ à leur prétoire, le couronnent d'un diadème d'épines, et, après avoir ensanglanté sa tête sacrée, s'agenouillent devant lui, et disent : Nous te saluons, Roi des Juifs (1)?

<sup>(1)</sup> Matth, XXVII, 29.

On ne sauroit trop louer généralement la régularité du clergé romain. Les cardinaux lui en donnent l'exemple, ainsi que celui d'une piété sincère. Quant aux études, elles sont concentrées presque exclusivement dans les corps religieux. Vous trouverez là des hommes qui unissent les plus hautes vertus à une science théologique profonde et variée. Ce sont les vrais conservateurs de la doctrine et des traditions. Par leurs habiles et sages conseils, ils dirigent les travaux des congrégations qui préparent, pour la soumettre au souverain pontife, la décision de toutes les affaires de l'Église universelle. Exempts, pour la plupart, de passions et de préjugés, d'un esprit élevé, humble et calme, ils ont, dans leur génie impartial et naïf, dans la simplicité affectueuse de leurs manières, dans leur suave douceur, quelque chose d'excellemment propre à lier entre eux et au centre commun les membres dispersés par toute la terre de la grande famille chrétienne.

Les ecclésiastiques séculiers, parmi lesquels néanmoins on pourroit citer d'éclatantes exceptions, manquent trop souvent d'un certain degré de culture que rien ne les excite à acquérir. Les moyens d'instruction sont difficiles et rares, et de carrière il n'y en a point hors de la prélature, où se jettent les jeunes gens de famille qui aspirent aux charges : corps bizarre, à moitié laïque, et qui, en le supposant seus sa forme

actuelle utile à l'État, offriroit encore, dans ses relations avec l'Église, matière à de graves réflexions.

Ce qui, dans toutes les classes, se fait le plus désirer, c'est, avec la science moderne, inconnue généralement, la connoissance de l'état présent de la société en Europe et hors de l'Europe, des changements survenus dans les opinions et l'esprit des peuples, des causes réelles des événements, et de la tendance intime des choses. A cet égard, Rome est en arrière et dangereusement en arrière des nations sur lesquelles il seroit pressant, pour le bonheur de l'humanité, qu'elle exerçat son influence. Elle n'existe encore que dans le passé, dans un passé qui ne renaîtra point, et de là son isolement, qui croîtra toujours, jusqu'à ce qu'ayant conçu ce qui sera, ce qui doit être, elle s'en empare pour le diriger et le régler, en le pénétrant de son impérissable vie.

La rigueur censoriale des anciennes lois peu accommodées à notre époque, la frayeur des livres, des idées nouvelles quelles qu'elles soient, et de presque tout ce qui fait le fonds de l'enseignement public et des études privées chez les peuples aujourd'hui placés à la tête de la civilisation, ont amené, en ce qui touche un des premiers besoins de l'homme, un système prohibitif étroit, lequel produit sur la jeunesse deux mauvais effets : ou elle se roidit contre la dé-

fense, se nourrit en secret des lectures interdites, y cherche de présérence le poison qu'on a voulu éloigner d'elle, et prend en haine l'Église qui lui semble oppressive pour l'intelligence : ou elle s'abatardit et s'éteint dans une vie d'oisiveté, dans une indolence fatigante qui la pousse au vice, la seule distraction qu'on lui ait laissée. Néanmoins l'incrédulité est rare à Rome (1), à Rome, terre de foi par-dessus toutes les autres, comme il est aisé de l'observer dans le peuple, lequel, doué d'un bon sens exquis, sépare admirablement de la religion le gouvernement temporel, dont il remarque et juge aussi bien que personne les abus. On pourroit regretter que sa croyance, si sincère et si forte, ne suffise pas toujours pour dompter les premiers mouvements de cette race d'hommes énergiques et passionnés. Mais que seroit-elle sans cette croyance? C'est ce qu'il seroit nécessaire d'examiner pour apprécier équitablement l'influence qu'exerce sur elle la religion. La multiplicité des pratiques extérieures, qu'on se hâte beaucoup trop de lui reprocher, tient à son génie propre, ainsi qu'au climat où elle vit : aussi, dans tous les temps, ce penchant, ou plutôt ce besoin fut-il le même. Il lui faut des cérémonies pompeuses, parce qu'il lui faut des arts, parce que tout arrive à elle par les sens. Mais ceux qui

<sup>(1)</sup> Elle y fait, d'année en année, de rapides progrès. 1836.

croient que sa piété réside uniquement dans ces dehors et n'a pas de racine au dedans, ceux-là ne connoissent point le secret de l'âme de ce peuple; ils ne l'ont point suivi dans ses dévotions solitaires et naïves, ils ne l'ont point vu, à genoux sur la pierre, dans l'angle obscur d'une petite chapelle, immobile, les mains jointes, prier des heures et encore des heures; ils n'ont point vu son émotion devant la Madone qu'éclaire une pauvre lampe d'argile, ni ses larmes couler au pied de la croix (1).

Pour comprendre combien la foi est encore vivante en Italie et le catholicisme puissant sur les âmes, il faut, laissant là les mœurs de la rue et les mœurs de quelques salons, pénétrer dans une autre sphère et soulever le voile qui couvre les innombrables œuvres de miséricorde qu'inspire l'esprit de charité. Alors se présente aux regards un spectaclemerveilleux : des hommes et des femmes du plus haut rang sans cesse occupés du pauvre, le visitant dans son grenier, le soignant de leurs mains sur son grabat, respirant l'air infect qu'il respire, et, dans le secret d'un dévouement qui jamais ne se lasse, ne se rebute jamais, s'associant à toutes ses misères pour les soulager, à toutes ses angoisses pour les

<sup>(1)</sup> Tout cela est vrai, mais il l'est aussi que cette dévotion s'allie, dans le plus grand nombre, avec une profonde corruption morale, qui ne choque presque personne tant elle est commune. 1836.

adoucir. Mais voici quelque chose de plus touchant encore : c'est le pauvre lui-même se consacrant au service du pauvre. Le peuple à Naples est partagé en diverses confréries dont les membres s'en vont tour-à-tour d'hôpital en hôpital, de maison en maison, porter aux malades les secours que réclame leur état, les veiller, les consoler, remplir en un mot près d'eux tous les offices d'une piété fraternelle, d'une compassion chrétienne et tendre. Les étrangers, curieux de monuments ou avides de se distraire, ne voient pas cela, mais Dieu le voit. Nulle ville ne possède autant d'établissements fondés en faveur de l'humanité souffrante que Gênes, Naples, et Rome surtout (1). Aucun besoin, aucune douleur n'a été oubliée; et de plus les aumônes particulières de toutes les classes y sont immenses. Aussi ne connoît-on point, dans ces pays vraiment catholiques, cette sorte de dénuement total, effrayant, commun en d'autres contrées, où l'indigence c'est la faim qui tue, et la charité le morceau de pain qui empêche de mourir. Non-seulement ce morceau de pain n'y manque à personne, mais parmi les nécessités du pauvre

<sup>(1)</sup> Il règne, en général, un profond désordre dans l'administration de ces établissements de charité, à Rome. Les réglements en sont admirables, mais on les élude, et le bien des pauvres est devenu, en grande partie, la proie de ceux originairement destinés à en être les dispensateurs et les sévères gardiens. 1836.

on compte encore ce que la Providence y ajoute partout pour le soutien de la vie de l'homme, et la chair qui ranime ses forces, et le vin qui réjouit son cœur.

Hors des États-Pontificaux, l'Église a beaucoup à souffrir de la jalousie du pouvoir civil. Les anciennes maximes parlementaires de France, exagérées même sur plusieurs points, y règlent ses rapports avec l'administration. Nulle part, excepté peut-être en certaines parties de l'Allemagne, les évêques ne sont plus dépendants de l'autorité séculière, et malheureusement il en est peu qui paroissent sentir le poids de cette honteuse dépendance, laquelle, en dégradant la dignité du ministère et en énervant son action, finit par ruiner dans l'opinion des peuples la religion elle-même. Partout où le prince nomme les premiers pasteurs, cette conséquence est tôt ou tard inévitable. Comment pourroient-ils être les hommes de Dieu, s'ils sont d'abord les hommes du roi? et comment ne seroient-ils pas les hommes du roi, si c'est le roi qui les choisit, selon les intérêts et les vues de sa politique? Les conséquences funestes de ce mode de nomination ne se font pas moins sentir en Italie qu'ailleurs. Là aussi l'on a trop souvent à gémir sur l'affoiblissement de la vigueur évangélique dans certains prélats, qui, énervés par l'esprit de cour, si fatal au sacerdoce, ont entièrement perdu l'habitude de la résistance aux fréquentes et

scandaleuses violations de leurs droits divins. En Toscane, la police soumet à sa censure les mandements des évêques et tous leurs écrits, sans qu'on ait jusqu'ici entendu parler de réclamations de leur part. La police de Théodose censuroit-elle les lettres pastorales de saint Ambroise, et qu'auroit-il dit de cette prétention? Le même abus, et bien d'autres semblables, existoit, il y a peu de temps encore, en Piémont, où je ne sache pas qu'on l'ait aboli. On se figure assez ce que peut être la liberté épiscopale, sous le joug de l'Autriche, dans le pays de Venise et la Lombardie. Là, comme en Toscane, on surveille, avec une désiance jalouse, les relations du clergé avec le Saint-Siége; et le caprice du souverain, ou de son cabinet, interdit ou permet, selon qu'il lui plaît, la publication des actes émanés du Vicaire de Jésus-Chrit. Au fond, l'Église y est gouvernée plus par le prince que par le pape. Discipline, enseignement, tout dépend du premier, et vous pourriez lire à Florence, en grandes lettres, pour qu'on n'en ignore, sur la porte de je ne sais quel établissement d'instruction primaire : École impériale et royale de la doctrine chrétienne. Défense aux évêques d'entretenir comme tels aucunes relations avec le Nonce, et de s'adresser à lui pour rien de ce qui touche les affaires ecclésiastiques. Modène, Parme et Plaisance sont, un peu plus ou un peu moins, soumises au même régime. On écriroit

un volume entier sur les servitudes des malheureuses églises d'Italie. Les maximes de Joseph II, de Léopold et de Giannone, continuent d'y être, à peu de chose près, en pleine vigueur. Et tout cela se passe aux portes de Rome!

L'oppression qui pèse sur l'épiscopat, il est superflu de le dire, atteint également les autres degrés de la hiérarchie; et bien que partout on pût citer des exceptions honorables, cette oppression n'en produit pas moins son effet naturel sur la généralité du clergé: d'un côté elle le maintient forcément dans l'ignorance, et, de l'autre, elle l'avilit et le rend impopulaire.

La crainte que le Siége apostolique, ou plutôt le catholicisme réel et pur de tout mélange, inspire aux souverainelés étrangères qui dominent sur l'Italie, est si grande, qu'elles désendent rigoureusement, pour la plupart, aux jeunes gens qui se destinent au ministère sacré, d'aller faire leurs études à Rome : la doctrine qu'ils en rapporteroient seroit, à divers égards, trop différente de celle qu'ils croient de leur intérêt d'établir ou de conserver dans leurs États. L'instruction qu'on y reçoit doit donc déjà être suspecte par cela seul. Elle le devient encore davantage par l'influence occulte ou publique qu'exercent les gouvernements sur le choix des professeurs et sur le fonds même de l'enseignement. Ils veulent, de leur aveu, former un clergé qui tienne, sur plusieurs points, des

maximes opposées aux maximes du chef de l'Église; un clergé qui lui obéisse en certaines limites, et lui résiste en d'autres limites déterminées par le prince, c'est-à-dire un clergé qui
appartienne au prince avant d'appartenir au
pontife; un clergé dès-lors schismatique, non
de fait, mais de droit, en quelque sorte, par le
principe de son institution locale. On a vu en
Toscane, il y a un demi-siècle, les conséquences
de ce système, disons-le sans détour, anti-catholique, et on les voit encore, à présent même, en
d'autres contrées.

Ainsi l'éducation cléricale, asservie à la puissance laïque, est, en premier lieu; vicieuse par son fondement. Elle participe, de plus, au vice général des études, étouffées, comme toute espèce de développement intellectuel, sous le sévère régime de censure établi par les souverains pour leurs intérêts politiques. Je dis pour leurs intérêts politiques, car ceux de la religion, même mal entendus, n'entrent pour rien dans leurs mesures vexatoires et tyranniques. En voulez-vous la preuve : on peut tout imprimer à Milan contre Rome, ses droits, sa doctrine; et la rigueur n'est guère plus grande contre les écrits où le christianisme en général et les bonnes mœurs sont attaqués. Mais sur ce qui peut éveiller une seule idée soit de changement, soit deréforme, soit d'amélioration quelconque; sur ce qui, du plus loin possible, tendroit à for-

mer un esprit public, le pouvoir est inexorable; et par les mêmes motifs il redoute la science, étroitement liée de nos jours aux questions qui occupent les peuples, et dont l'effet d'ailleurs est de produire un certain mouvement de pensée susceptible de prendre toutes les directions. Or, pour les gouvernements de cette époque, le mouvement c'est la mort, ou une menace à mort. A Naples, outre la censure, les énormes droits dont on a frappé les livres à leur entrée dans le royaume équivalent à une prohibition; de sorte qu'on peut dire avec vérité qu'ils n'y pénètrent qu'en fraude. Si la douane pouvoit parfaitement répondre aux sages vues de l'administration, les habitants de ce beau pays, qu'ont illustré tant d'hommes remarquables, deviendroient en peu de temps les lazzaroni de l'intelligence.

Toutes les sources de l'instruction nécessaire pour acquérir, au siècle où nous sommes, quelque ascendant moral sur les peuples étant fermées au clergé d'Italie, que de vieilles traditions d'enseignement séparent encore, d'une manière plus exclusive, des connaissances qu'exige notre âge, pour la renfermer dans l'étude d'une sèche scolastique, utile au théologien, mais en dehors de tout ce qui intéresse et remue de nos jours les esprits, il est évident qu'il doit être presque entièrement dépourvu d'action sur certaines classes de la société, et les plus importantes. Ce seroit sans doute un mal, mais peu

dangereux, s'il étoit le seul, parce qu'il seroit bientôt réparable. Malheureusement à celui-là s'en joint un autre plus grand. Je ne parle pas des mœurs relachées ou des habitudes mondaines d'une portion du clergé; car, bien que les conséquences en soient déplorables, on sait comment réformer ces tristes abus, dont la religion, dans tous les temps, a eu plus ou moins à gémir, parce qu'étant une suite de l'infirmité de la nature humaine, le zèle peut les corriger, les atténuer, mais aucune loi ne peut les prévenir. Le mal donc le plus à redouter, le mal dont le catholicisme souffre le plus et qui le menace chaque jour davantage, a pour principe, dans les États-Pontificaux, l'organisation presque exclusivement ecclésiastique du gouvernement temporel et l'abolition des antiques franchises provinciales opérée par Napoléon, et maintenue par le cardinal Gonsalvi, lorsqu'après l'occupation française Pie VII recouvra ses États. De là le mécontentement des peuples, et, à raison de l'accroissement des charges publiques, l'impatience avec laquelle ils supportent ce qu'ils appellent l'administration des prêtres. Ceux-ci, d'une autre part, se sentant haïs de la population, en accusent les opinions nouvelles, les maximes de liberté, l'esprit de révolte et d'irréligion, et, au lieu de recourir à l'unique remède efficace, à une réforme sage du système politique et administratif, laquelle ne seroit, en grande

partie, qu'un retour à l'ordre ancien, se jettent aveuglément dans les doctrines de l'absolutisme, et cherchent leur appui dans la force, et, qui pis est, dans une force étrangère. Cette position qui seroit pernicieuse, et à la longue mortelle, pour tout pouvoir quelconque, renferme en outre, à l'égard du père commun des chrétiens, une sorte de contradiction radicale qui en augmente encore le danger: et comme elle réagit sur le gouvernement de l'Église même, elle trouble les idées des hommes, et éveille sourdement au fond de leurs âmes un doute terrible.

Dans les autres parties de l'Italie, des conséquences analogues résultent de l'état de dépendance et d'abaissement où la puissance civile tient le clergé. Ce qui frappe d'abord en lui, lorsqu'on parcourt ces belles et malheureuses contrées, c'est quelque chose de mou, d'apathique, de froid, d'indifférent, en un mot le défaut de vie; et Rome même, sous ce rapport, ne fait pas exception. Tout va comme il peut aller. par une sorte de vieille habitude et de mécanisme à demi usé. Rien de plus rare que le zèle véritable, l'ardent amour du bien, le dévouement, le sacrifice. On vit de sa profession, et puis voilà tout. Mais qui en est là veut bien vivre, veut vivre toujours mieux; et comme, médiatement ou immédiatement, les grâces découlent du souverain, on fait la cour au souverain, en s'accommode à ses désirs, on se plie à

ses caprices, on adopte, on justifie ses maximes, ses prétentions, on les consacre au nom de la conscience : on se rend, en un mot, l'instrument docile de sa politique quelle qu'elle soit.

Deux choses, outre l'intérêt si puissant partout sur les hommes, contribuent à précipiter le clergé d'Italie dans cette funeste voie. La première, c'est, avec le genre d'éducation qu'il reçoit et les préjugés dont on l'imbibe sur les droits mal définis du pouvoir temporel, l'accoutumance même au joug qui le dégrade, et qui produit une sorte de prostration de l'intelligence. Il voit l'ordre dans ce qui existe, parce qu'il y voit de la soumission. Sa pensée ne va pas plus loin, et une crainte vague l'arrête encore. Le doute, en lui créant d'autres devoirs, déconcerteroit sa vie. arrangée pour ce système d'obéissance passive. Or cette vie, telle qu'elle est, lui plait : elle lui promet des avantages qu'il ne se sent pas la force d'échanger contre le combat. On devine aisément le reste. Ce qu'il y a de pis dans la servitude, c'est qu'elle engendre l'esprit de servitude. L'esclave abruti finit par se faire un oreiller de ses chaînes, et il ne le trouve pas trop dur : c'est, se dit-il, toujours du sommeil.

Le clergé, en second lieu, sans examiner si lui-même n'en est pas la cause principale, trouvant parmi ceux qui suivent une direction politique différente de celle où il s'est engagé, une vive animosité contre l'Église, en prend occasion de s'affermir davantage encore dans ses sentiments; et croyant servir Dieu en servant tous les despotismes, il aliène peu-à-peu les peuples et de soi et de la religion. Telle est la vraie raison de l'inimitié profonde qu'en Italie, ainsi qu'ailleurs, il inspire à un grand nombre d'hommes, lesquels composent sans contredit la classe la plus active, et, en général, la plus instruite. Ils ont pris les prêtres en horreur, et, pour mieux se séparer d'eux, ils se jettent dans l'impiété, impiété d'autant plus ardente, d'autant plus farouche, qu'elle leur est, en réalité, moins naturelle. Elle revêt dans leur âme la forme d'une passion plutôt que d'une opinion. Ils haïssent le clergé de tout l'amour qu'ils portent à leur patrie. Et pour bien comprendre le caractère de cette opposition réciproque, et jusqu'à quel point les suites en peuvent être lamentables, il faut remonter aux siècles où l'Italie, robuste et pleine de sève, se partageoit en deux partis, l'un desquels, dévoué aux empereurs, au fond tendoit à la servitude, comme l'a remarqué Jean de Müller, et l'autre combattoit, sous la bannière des Papes, pour l'indépendance nationale. Ce généreux parti, vaincu mais non éteint, s'est réveillé de nos jours après un long sommeil. Les exemples donnés en d'autres pays, quoique loin d'être purs, ont réveillé des sentiments de leur nature impérissables chez les peuples qui ont un passé. Les Guelfes ont reparu : mais sur les ruines de la liberté, sur les ruines des lettres, et des sciences, et des arts, et de la prospérité publique, ils ont trouvé un clergé Gibelin. Ce seul mot explique tout.

Pour arrêter le mouvement national qui les inquiète, les gouvernements emploient la force. et tachent d'étousser la pensée : mais, de ces deux moyens, le premier est insuffisant, et le second impossible. Malgré leurs censeurs et leurs douaniers, les idées circulent rapidement : et quand cette force est mûre, nulle autre ne lui résiste; on le sait assez aujourd'hui. Aussi ontils recours à un troisième moyen, qui consiste à favoriser, et même, en plusieurs lieux, à provoquer la licence des mœurs parmi la jeunesse. certains qu'ils n'ont rien à redouter d'hommes amollis par le plaisir et énervés par les jouissances. Ils tuent les âmes pour être maîtres des corps. Le progrès de l'incrédulité les sert merveilleusement sous ce rapport. Il leur est encore utile en ce qu'il divise la population que tout sans cela tendroit à unir, et surtout parce qu'il perpétue l'opposition entre leurs adversaires et l'Église. Cette opposition fait toute leur sûreté, parce qu'elle réduit à une impuissance presque égale, et l'Église, qui perd sa vigueur quand elle devient impopulaire, et le parti national, qui ne peut rien qu'en s'alliant à l'Église et s'appuyant sur elle. De là, pour l'intérêt personnel de quelques hommes, un double affoiblissement du catholicisme. La croyance s'en va d'année en année, et la haine la remplace. Chaque génération qui s'élève se tient plus éloignée de l'autel, parce que derrière elle aperçoit la baïonnette de l'Autrichien et la lance du Cosaque. Le pouvoir spirituel, d'une autre part, abandonné de l'opinion, se réfugie dans le camp de ses ennemis naturels, et là, journellcment contraint d'assister à ses propres défaites, il renferme en son sein la parole que le monde attend de lui, ou, s'il essaie de rompre ce timide silence, le tambour aussitôt couvre sa voix.

Au milieu de l'amphithéâtre arrosé du sang des premiers chrétiens, on a planté une croix solitaire. De fois à autre, un pauvre moine s'en vient, au pied de cette croix, parler du Christ et de ses souffrances, et des combats de la foi dans les temps passés, et de ceux qui moururent là, sûr cette arène, pour conquérir la liberté du genre humain. Le peuple écoute et pleure. Les derniers rayons du soleil couchant glissent sous les longues voûtes, à travers les arceaux brisés. Des étrangers passent en regardant avec indifférence ces énormes ruines. Un soldat en garde l'entrée. Voilà l'image du catholicisme à Rome et dans toute l'Italie.

# CHAPITRE III.

### CONTINUATION DU MÊME SUJET.

# Espagne et Portugal.

En ce qui touche la religion, l'Espagne et le Portugal ressemblent à l'Italie plus qu'aucune autre contrée. C'est encore là une terre de foi. Le christianisme, dès les premiers siècles, y poussa de profondes racines que le temps n'a point ébranlées. Il a résisté à tout, à la persécution des Ariens comme à la conquête des Maures : il a résisté aux abus mêmes qui l'altèrent et le défigurent, mais dans un sens qui ne choque ni les opinions, ni les habitudes, ni l'esprit national; et c'est à cause de cela qu'il a pu vivre et conserver même une grande vigueur, malgré des maladies qui le tueroient ailleurs en trèspeu d'années. On doit aussi tenir compte, pour expliquer les faits généraux de l'ordre moral, avec les variétés qu'ils présentent chez les nations diverses, du génie particulier de chacune d'elles. L'Espagnol a dans le caractère quelque chose d'opiniatre, d'inflexible, d'inébranlable comme les montagnes de son pays, et d'ardent comme le soleil qui brûle leurs flancs nus. Ce

caractère se peint dans son œil de feu, dans son regard fier et souvent dur, dans ses traits graves et passionnés, marqués de l'empreinte d'une volonté forte, plus que d'une âme tendre, et jusque dans les lignes abruptes de son front, coupées comme les vives et saillantes arêtes d'un rocher. Il a été dans la religion ce qu'il est en tout, l'homme qui se décide une fois, qui dit je veux, et en voilà pour l'éternité.

Cependant le catholicisme, qui ne périra jamais chez ce peuple, n'y est pas à l'abri des épreuves qu'il est de sa destinée d'endurer partout; il peut y subir des alternatives, des affoiblissements passagers, y rencontrer même des oppositions d'autant plus violentes que ses adversaires auront eu beşoin de plus grands efforts pour s'en détacher. Quand les deux partis seront aux prises, si jamais ils y viennent, alors le monde verra un spectacle inoui, une scène terrible, atroce, surhumaine, quelque chose de semblable à la lutte gigantesque des deux principes dans le chaos primitif, qu'ont rêvée quelques sectes orientales.

Rien de plus beau que les anciens monuments de l'Église d'Espagne. Les actes de ses conciles, relativement à l'âge où se tinrent ces grandes assises nationales, forment un corpa admirable de législation religieuse, politique et civile. L'épiscopat étoit alors et il est demeuré long-temps comme le cœur, en quelque sorte, dont

les énergiques pulsations portoient dans les veines de ce peuple la sève catholique qui l'a nourri. Encore aujourd'hui les évêques, quoique déchus de leur antique autorité, sont, par leurs vertus, leur zèle, leur charité, leur esprit apostolique, l'objet de la vénération universelle (1). Beaucoup de membres dú clergé, tant séculier que régulier, également fidèles à la sainteté de leur vocation, pourroient partout servir de modèles. Environnés d'un juste respect, ils atténuent par leur exemple l'influence fâcheuse d'une autre portion du clergé; qu'un témoignage trop unanime pour être révoqué en doute, accuse de participer au relâchement général des mœurs, et d'y donner par là une sorte de honteuse consécration. Cette corruption pratique de la morale chrétienne, maintenue par l'ignorance, non des dogmes de la foi, mais des principes de l'Évangile dans leur rapport avec les actions humaines, et associée à des préjugés bizarrement superstitieux, est la grande plaie du catholicisme en Espagne. On s'y permet tout contre les préceptes en se réfugiant à l'abri du culte, du culte mal compris. Les compensations rêvées par certaines consciences entre tel crime et telle dévotion, le peu d'horreur qu'elles ressentent souvent pour

<sup>(1)</sup> D'après des informations plus récentes, nous devons, pour être vrais, dire que cet éloge auroit malheureusement besoin d'être modifié. 1836.

les plus énormes attentats, leur naïve sécurité dans l'habitude du vice ou dans des résolutions de vengeance, les étranges motifs de cette sécurité, le mélange indéfinissable d'un dérégleglement quelquesois extrême et d'une apparente piété, ces âmes pleines de l'enfer tranquilles devant l'autel, ces mains sanglantes qui se joignent pour prier, sans qu'aucun tremblement les agite : tout cela étonne et consterne. Une fausse consiance dans la protection de tel saint, de telle madone, dans l'effet même des sacrements qui ne justissent qu'avec le concours de la volonté convertie, ont altéré profondément la notion du bien et du mal, et la notion même du repentir. Il y alà, on doit le dire, un déplorable assoiblissement du sens intérieur chrétien, une espèce de retour aux idées païennes. On ne trouveroit guère quelque chose de semblable qu'en certains cantons de l'Italie, particulièrement dans les Abruzzes, où le brigandage n'a rien qui choque, et s'exerce même dévotement. En réfléchissant à ces prodigieux égarements de l'imagination, on se demande ce que c'est donc que l'homme, et l'on s'effraie de soimême.

Après des siècles de gloire en tout genre, après avoir produit l'une des plus riches et des plus belles littératures de l'Europe, et disputé à l'Italie la palme des arts, l'Espagne est peu-àpeu tombée dans une léthargie si profonde

qu'on ne peut, sous ce rapport, la comparer à nul autre pays. Restée à une longue distance des nations à la tête desquelles jadis elle marchoit, elle est aujourd'hui nulle dans les sciences, dans les lettres, les arts, nulle en tout, excepté en courage, en dévouement, en énergie de caractère : qualités admirables qui ont conservé ce par quoi les sociétés revivent, le sentiment national, mais jusqu'ici sous une forme stérile, puisque le salut n'en est pas sorti. Tout ce qui s'est, depuis deux cents ans, passé dans le monde scientifique et intellectuel, est à peu près comme non avenu pour ce peuple dont le génie fécond et original auroit pu contribuer si puissamment aux progrès de l'esprit humain et de la civilisation générale. Au lieu de cela, rien en Europe n'égale son apathie, non plus que son ignorance (1). Les études chez lui sont ce qu'elles étoient trois générations après Charles-Quint. Nul changement, nul avancement; tout est, au contraire, allé s'affoiblissant de jour en jour. L'intelligence, qui vit de mouvement, s'est assoupie d'un lourd sommeil. Ecclésiastiques, laïques, tous, malgré les efforts

<sup>(1)</sup> Elle est demeurée tellement étrangère au mouvement intellectuel qui commença au seizième siècle, que pas un seul Espagnol ne s'est fait un nom dans les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la physiologie, la médecine, la philologie; en un mot, dans aucune des branches de la science.

de quelques hommes inutilement zélés pour leur patrie, en sont encore au quinzième siècle-Un peu de philosophie et de théologie scolastique, un peu de droit civil et de droit canon, le tout appuyé sur un peu de latin, voilà le fonds de l'enseignement. Immobiles dans les vieilles méthodes, dans les vieilles opinions, dans les vieilles idées, Aristote règne encore chez les descendants des Cantabres et des Visigoths. Nulles ressources d'ailleurs pour l'étude des langues, de la philologie, de l'histoire, des sciences positives et naturelles : nulle école où puissent se former de nouveaux artistes : la poésie même éteinte. Que reste-t-il donc à l'Espagne? Sa foi, l'épée du Cid, et avec elles l'espérance de renaître.

Cependant il est impossible que la religion ne souffre pas d'un pareil engourdissement, d'une décadence pareille. Elle a perdu évidemment de sa force première, puisqu'elle ne peut en communiquer davantage à la nation. C'est là un fait en dehors de toute controverse; et ce fait, il ne sera pas difficile de se l'expliquer, quand on aura connu avec la position politique du pays celle de l'Église à l'égard du pouvoir et d'une partie du peuple.

Le droit sur lequel reposèrent longtemps les sociétés chrétiennes, et dans lequel seul elles trouvoient la garantie de leurs libertés, parce qu'il consacroit la prééminence de la justice et

de la raison sur la force matérielle, ce droit n'est pas moins détruit en Espagne qu'ailleurs. Elevé au-dessus de l'Eglise, le pouvoir la domine, et, selon ses vues du moment, il la traite soit comme un allié équivoque qu'on ménage, soit comme un ennemi qu'on craint. Ses maximes, en ce qui la concerne, ne diffèrent nullement des maximes parlementaires introduites par Philippe V dans l'Escurial, et qui n'en sont point sorties. Jaloux de son influence, avide de ses biens, il l'a dépouillée à plusieurs reprises et affoiblie autant qu'il a pu. On sait ce qu'elle eut à supporter sous l'administration despotique des Florida Blanca, des Aranda, des Campomanès. Des documents certains nous manquent pour apprécier exactement ses rapports actuels avec le gouvernement. Nous croyons néanmoins que l'épiscopat en Espagne a mieux défendu ses droits qu'en d'autres contrées, où l'esprit de cour, l'ambition, la peur, l'ont façonné à la servitude. Le souverain d'ailleurs, dans sa situation précaire, sent l'extrême besoin qu'il a de lui, ainsi que de tout le clergé, en un pays où la crosse pèse plus que le sceptre, et chez un peuple qui, placé dans la nécessité de choisir, n'hésiteroit guère entre Dieu et le roi. L'intérêt même lui conseille donc au moins une grande réserve. Toutefois on peut juger des principes et de la politique du gouvernement espagnol à l'égard du catholicisme par un seul fait. Pendant

sept ans il a empêché le souverain pontife de pourvoir aux siéges vacants dans les colonies séparées de la métropole; pendant sept ans il l'a menacé d'une rupture éclatante, s'il osoit remplir le plus sacré de ses devoirs en donnant des pasteurs à de malheureuses églises veuves et abandonnées; pendant sept ans il a protesté, ou que ces peuples se soumettroient à sa domination temporelle, ou qu'ils seroient privés des secours spirituels de la religion; pendant sept ans il s'est tenu, le glaive en main, au pied de la croix, pour en repousser des populations entières, exclues du bienfait de la rédemption parce qu'elles vouloient être libres; pendant sept ans il a dit au successeur du prince des apôtres: Savez-vous pourquoi Jésus-Christ est mort? Il est mort pour que je règne sur l'Amérique.

La Providence n'a point admis cette doctrine pieuse et consolante de Sa Majesté Catholique. Ses anciens sujets d'outre-mer, restés indépendants, ont obtenu enfin des évêques, grâce à je ne sais quel biais qu'on a imaginé, au moyen duquel les habitants de la Colombie, du Mexique, du Pérou, du Chili, du Paraguay, pourront jouir des moyens de salut que le fils de Dieu leur a préparés sur le Calvaire, sans qu'il en résulte de préjudice pour les droits et prétentions de Ferdinand VII.

Le petit-fils de Louis XIV, en venant régner sur l'Espagne, y porta les principes politiques

de sa famille. Il n'oublia point surtout le conseil qu'en partant il avoit reçu de son aïeul: Gardezvous d'assembler les cortès: elles vous lieroient les mains. Alors commença un sourd travail de la souveraineté pour détruire peu-à-peu, avec les franchises provinciales et les garanties contre l'arbitraire, l'ancienne constitution du pays. Les circonstances furent favorables à l'exécution de ce dessein. Après une prodigieuse activité de trois siècles, la nation fatiguée avoit besoin de repos: on la dépouilla pendant son sommeil. Dans l'asservissement général, la Biscaye seule et trois autres provinces (1) ont conservé leurs priviléges. Cette exception, qui peut entretenir ou réveiller des regrets, inquiète le pouvoir. Il voulut, il y a peu d'années, la faire disparoître, et soumettre au joug commun ces provinces, dernier asile de la liberté dans la Péninsule. La résistance qu'il pressentit lui sit craindre des événements graves : il s'arrêta.

A mesure que tomboient les antiques institutions sous lesquelles l'Espagne avoit prospéré si longtemps, sa vie s'éteignoit. L'histoire de sa décadence seroit aussi triste qu'instructive. On verroit les grands, privés d'influence politique, réduits à n'être que des mannequins de cour, d'héréditaires adorateurs de l'idole que le temps en passant jetoit sur le trône, s'abâtardir au sein

<sup>(1)</sup> La Navarre, l'Alava et le Guipuscoa.

de l'oisiveté et du libertinage, et les derniers rejetons de leur race, dégénérée même physiquement, se trainer sur cette terre à qui leurs ancêtres firent un si grand nom, comme je ne sais quels fantômes informes, ridicule moquerie de l'homme. Puis se développeroit cette longue suite de maux intérieurs, véritable gangrène du corps social, dont le progrès devient plus rapide, lorsque le pouvoir, enfin concentré entre les mains d'un soul, sans autre règle que ses caprices, sans contrôle, sans frein, est tour-à-tour exercé par un favori, par une maîtresse, par un laquais, par un frotteur. On continue d'appeler cet ignoble despotisme monarchie, gouvernement; le vieux protocole subsiste; il y a une main, conduite par le premier venu, qui signe Moi le roi; il n'en faut pas d'autre; c'est la légitimité, l'ordre éternel, la loi et les prophètes, le décret de Dieu même. Rendez à César ce qui est à César. A César donc vos biens, vos personnes, vos vies, tout, sans exception: autrement n'est-il pas clair que la société seroit bouleversée de fond en comble? Mais l'agriculture languit, les campagnes restent en friche, l'industrie meurt, le commerce périt; les sinances, dilapidées par les courtisans, s'obèrent; les banqueroutes publiques se succèdent régulièrement comme les saisons; l'armée se désorganise; les vaisseaux pourrissent dans les ports; les arsenaux sont vides; aucun service qui ne soit en souffrance; les che-

mins se couvrent de bandits qui traitent de puissance à puissance avec le gouvernement, et daignent quelquesois lui promettre leur protection; la police, nulle pour protéger la sécurité des citoyens, n'est active que pour inquiéter le foyer domestique; la justice, esclave et vénale, est tantôt l'instrument aveugle des vengeances du prince, tantôt le privilége du puissant, du riche, ou la sauvegarde de leurs délits. Mais le pays se dépeuple, la misère croît d'année en année, les descendants de ceux qui combattirent sous les Gonzalve et les Cortez, de ceux qui donnèrent à l'Espagne un monde nouveau, tendent la main au coin des rues, sur les places publiques, pour obtenir de la pitié du passant un marayédi : des hommes nus errent sur un sol nu : de leur ancienne richesse, de leur ancienne grandeur, ils n'ont conservé que l'épée du soldat et sa fierté, qu'aucune infortune n'abat. Mais les âmes elles-mêmes sont condamnées à n'habiter qu'un vaste désert; il ne reste qu'une ombre vaine des vieilles universités, les écoles sont une dérision; l'ignorance, proclamée le soutien du trône, étend son drap mortuaire sur le génie national; ténèbres partout, nuit profonde; et si, dans cette nuit, une lampe solitaire luit en quelque demeure écartée, aussitôt cette demeure devient suspecte, et celui dont les yeux, las de l'obscurité, cherchoient la douce lumière de la science, ne trouve au lieu d'elle que les torches. rougeatres et enfumées de la persécution. Mais toute discussion relative au pouvoir, à ses actes, aux intérêts publics, est interdite; toute demande de réforme regardée comme une rebellion : livres, journaux, correspondances en dehors des affaires privées, rien ne passe la frontière. Mais le peuple entier est tenu au secret, mais la pensée même est proscrite! Qu'importe? C'est le droit du souverain, la garantie de sa puissance. Voulez-vous donc une révolution?

Il y a en Espagne des hommes qui répondent : « Si vous entendez par révolution un change-« ment complet dans l'état actuel des choses, « une réforme politique et administrative; le « redressement des griefs, la restitution des an-« ciennes franchises, l'établissement d'un juste « système de liberté générale, oui nous voulons « une révolution. Nous voulons une loi qui pro-« tége, au lieu d'un caprice qui écrase et tue. « Notre servitude nous pèse. Voyez nos bras « meurtris par les fers: nous ne voulons pas que « ceux de nos enfants soient marqués de cette « vile empreinte: nous voulons leur laisser une « patrie et non une prison. Il fut un temps où le « soleil d'Espagne éclairoit un peuple fort, libre, « heureux. Maintenant qu'éclaire-t-il? Des plai-« nes incultes, des villes silencieuses, à la porte « desquelles quelques mendiants viennent se ré-« chauffer à ses rayons; de vieilles ruines cou-« vertes de lierre, des insignes royales et des

« gibets. L'étranger qui visite nos campagnes et « nos cités jadis si florissantes s'en va le cœur « plein d'une grande pitié. Cette pitié nous « blesse, elle nous humilie. Nous ne voulons plus « qu'on nous plaigne : nous voulons sortir au « plus tôt de cet abaissement et de cette misère. « Nous voulons reprendre parmi les nations le « rang qui nous est dû et qu'on nous a fait per- « dre. Si, encore une fois, c'est là ce que vous « appelez une révolution; oui, nous voulons une « révolution. »

Les hommes qui parlent ainsi ne sont, pour la plupart, ni de la noblesse, ni du peuple: de la noblesse, parce que les individus s'affoiblissent et se corrompent avec l'institution à laquelle ils appartiennent, et c'est une des raisons pour quoi les corps politiques ne renaissent jamais; du peuple, parce que, moins froissé par le despotisme, moins susceptible de cette sorte d'irritation morale qu'excitent les souvenirs du passé et certains désordres du présent, ne connoissant de besoins spirituels que ceux que la religion satisfait, il trouve, après tout, sans trop de peine, soit par son travail qu'il vend à haut prix, soit par les dons de la charité qui ne tarissent jamais dans les pays catholiques, le morceau de pain qu'il lui faut pour vivre. Sa pauvreté n'est pas de la faim, c'est déjà beaucoup; et de plus, ses sentiments, ses pensées, ses vœux, prennent la direction que leur imprime

le clergé, en général opposé, par des motifs que j'expliquerai bientôt, aux changements que désire avec tant d'ardeur une partie considérable de la nation. Cette partie est la classe moyenne. aujourd'hui plus instruite, plus avancée, plus active qu'aucune autre, dans toute l'Europe. Au milieu des débris de l'ancienne société qui tombe, elle représente la société nouvelle, avec ses idées généreuses mais encore confuses, ses passions quelquefois aveugles, son insatiable besoin de lumières, de mouvement et de liberté, ses espérances d'avenir, et la vigueur de sa jeune vie. Malheureusement les premiers chefs du libéralisme en Espagne s'étoient, ainsi qu'ailleurs, formés à l'école du dix-huitième siècle. Imbus de ses préjugés, loin de reconnoître dans le catholicisme, affranchi du joug qui arrête son action, le grand, l'unique moyen à l'aide duquel s'accomplira la régénération du monde, ils nourrissoient contre lui, au fond de leur âme, des préventions sinistres, une haine que leurs actes n'ont que trop manisestée, lorsqu'ils ont eu le pouvoir en main. Comme en France, ils se sont montrés les ennemis du culte national et les persécuteurs de l'Église. Dès-lors, quelle que pût être, à d'autres égards, la justesse de leurs vues, nécessairement ils devoient échouer. La tyrannie est une mauvaise arme contre le despotisme, et toujours mortelle à ceux qui l'emploient. Cependant il s'est trouvé de vrais.

amis de leur pays, qui n'ont jamais séparé de sa cause la cause sacrée de la Religion. Le mouvement des Agraviados en Catalogne fut un mouvement tout catholique. Ces hommes, dignes d'un meilleur succès et qui l'obtiendront un jour, croyoient, en combattant pour le souverain, lors de l'invasion de Bonaparte, avoir combattu aussi pour leurs droits longtemps violés, pour les antiques lois de la patrie, pour les libertés qui firent autrefois et sa gloire et sa force. Ils n'avoient pas tout vu dans le trône, dans un trône s'élevant seul au milieu de la servitude universelle, comme un rocher au milieu de la mer. Sur le sol reconquis par eux et encore humide de leur sang, ils parlèrent du peuple: on chargea le bourreau de leur répondre, et la garotte fut le gage qu'ils reçurent de la reconnoissance du prince, le paiement des services qu'ils lui avoient rendus. C'étoit une manière de s'acquitter. Mais, si la garotte est bonne pour en finir avec quelques hommes, grâce à Dieu, il faut autre chose pour en finir avec une nation. Dressez, dressez des potences, attachez-y ceux qui ont écrit sur leur poitrine: Patrie, et appelez cela la justice du roi; il y a une autre justice, et celle-ci n'est jamais si forte que quand elle prend racine dans la cendre de certains morts.

Il est donc prouvé par l'exemple des Agraviados, non-seulement qu'il peut exister, mais qu'il existe de fait en Espagne un parti, ou les

éléments d'un parti national, qui, loin d'être hostile au catholicisme, est au contraire, dans l'ordre politique, le représentant de ses vrais intérêts, de ses traditions antiques et de ses doctrines les plus pures. Les documents particuliers que nous avons eus entre les mains ne sauroient sur ce point nous laisser le plus léger doute. Il est certain aussi, qu'au nom de la réforme et de la liberté, un autre parti s'est mis en guerre ouverte avec la religion, et que, devenu par là justement suspect, il a écarté de lui les catholiques sincères. Le clergé, qu'il attaquoit principalement, sous prétexte de certains abus que nul ne songe à justifier, mais qu'il attaquoit d'après un système de destruction plus générale, inquiet pour lui-même et pour le christianisme, n'a cru avoir d'autre moyen de le sauver, que de maintenir le gouvernement établi, quel qu'il soit, d'en défendre dès-lors le principe et les conséquences, et il s'est jeté aveuglément dans les bras du despotisme, qui le flatte pour s'en faire un appui et un instrument. Sa puissance en esset grande. Mêlé au peuple, dont l'existence est, sous tous les rapports, intimement unie à la sienne, il dispose de lui souverainement; et il n'y a rien que de juste et de naturel en cela: car, ôtez le clergé, le peuple, au même moment, perd tout ce qui fait sa vie et le charme de sa vie, secours, protection, conseils, enseignement; et la charité qui le nourrit, et la foi

qui l'élève à la dignité d'homme, et le culte qui parle à son cœur, et les fêtes qui le distraient de ses maux.

Représentez-vous ces éléments opposés fermentant dans des âmes espagnoles, opiniâtres, ardentes, vindicatives, atroces quelquefois, et vous aurez une idée de l'état des esprits dans cette lamentable contrée. Je ne sais quoi de profond comme l'enfer y sépare les partis. Ce ne sont pas seulement deux peuples sur le même sol, mais deux races ennemies, incompatibles. irréconciliables, révant avec délices, dans l'extase de la haine, leur mutuelle extermination. Malheur aux hommes, quand leurs erreurs ou leurs passions dénaturent le bienfait divin; quand ce qui leur a été donné pour être entre eux un lien d'amour devient le sujet même de leurs divisions, la source de leurs antipathies désormais irrémédiables! Encore un coup, malheur, malheur!

Les vices du gouvernement, chaque jour plussensibles, et qui blessent chaque jour un plusgrand nombre d'individus dans leurs intérêts divers; le progrès lent mais continuel des idées de liberté; la fatigue d'un état de choses où nuine trouve de sécurité, où le caprice d'un seul prévaut sur toutes les lois, disons mieux, est la loi unique, où dès-lors nul droit, nulle existence n'a de garantie réelle: tout cela ensemble a pour effet d'augmenter sans cesse le parti qui

aspire à un changement. Malgré les essorts du despotisme, et à cause même de ces essorts, il croît dans le silence et se propage dans l'ombre, sûr tôt ou tard de vaincre: le temps est pour lui. Et quand tous conspireroient à maintenir ce qui est, ils y travailleroient en vain. Visiblement il est impossible qu'aucune société subsiste sous un régime purement arbitraire, sans lois fondamentales, sans sinances, sans police, sans administration, sans justice. Dieu lui-même ne pourroit opérer un pareil miracle, à moins de changer la nature de l'homme. Il y aura donc une révolution; et cette révolution se fera, non-seulement contre le trône, mais encore contre l'autel, qui s'est rendu solidaire du trône.

On éprouve un profond sentiment de terreur, lorsqu'on vient à se représenter tout ce qu'entraînera de calamités et de crimes cette inévitable catastrophe. La pensée se détourne d'épouvante: ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu dans cette nuit de tempête est inexplicable: le bruit des temples qui croulent, la lueur rouge de l'incendie, les pas rapides et sourds de ceux qui fuient et de ceux qui poursuivent, le sang, le blasphème, les sanglots, les cris: on diroit un de ces rêves qui pressent la poitrine comme le genou de Satan.

Le clergé d'Espagne auroit-il pu éviter une position si funeste à son pays et à lui-même? Nous le croyons. Pourroit-il en sortir mainte-

nant? Nous le croyons encore. Mais comment l'espérer, lorsque déjà les choses ont été portées si loin, lorsque la désiance, la rancune, l'aigreur et les passions les plus violentes gardent l'entrée de toutes les voies différentes de celle où l'on s'est engagé? Le malheur de certaines époques est que, se trouvant en dehors de l'expérience commune, en dehors de tout ce que l'on connoissoit, la sagesse des temps ordinaires égare et trompe, et après avoir pris de bonne foi une route fausse et dangereuse, on ne sait plus, on ne peut plus revenir sur ses pas; trop d'obstacles s'y opposent, l'illusion d'une première erreur, les liens contractés, les paroles dites, l'impulsion de la foule qui sans cesse pousse en avant ceux qu'elle s'imagine être ses guides et qui désormais ne font que la précéder. L'esprit même devient peu-à-peu incapable de comprendre. Un mouvement fatal emporte tout, les dissicultés croissent, les événements se précipitent, et chacun subit sa destinée.

Voyons toutesois par quels moyens le clergé espagnol, uni dans une même pensée, pourroit, tandis que le choc des sactions est suspendu, prévenir l'effroyable bouleversement qui menace son pays, sauver la soi, l'Église, la nation, et le trône même peut-être.

Qu'elle arrive plus tôt ou plus tard, toujours est-il certain qu'une révolution est infaillible, parce qu'une réforme, une grande et totale ré-

forme, est indispensable. La nécessité de cette réforme, jointe au besoin, immortel dans l'homme, d'une juste et chrétienne liberté, constitue la puissance, perpétuellement croissante en secret, du parti que le clergé redoute, et ce parti n'est lui-même, du moins généralement, ennemi du clergé que parce qu'il trouve en lui une vive opposition à ses vœux, à ses opinions et à ses projets politiques. Cette opposition qui l'oblige à combattre le clergé le contraint encore à combattre, à divers égards, la religion elle-même. Tel est l'état réel des choses. Donc si le clergé, au lieu de s'allier avec le despostisme, au lien de s'en faire le défenseur, l'aveugle instrument, prenoit à cœur et secondoit, à l'exemple des prêtres belges et polonois, les vrais intérêts de sa patrie; d'une part, il se réconcilieroit les hommes qui ne le repoussent que comme l'adversaire de la cause nationale, et, de l'autre, il ôteroit toute force à ceux qui haïssent directement la religion et ses ministres, en leur ôtant tout prétexte plausible de les attàquer. Or, au moyen de l'influence qu'il exerce sur le peuple, rien ne lui seroit plus facile, sans s'écarter de ses devoirs, que de créer une puissante opinion publique, que d'inspirer à la nation la volonté ferme, unanime, d'opérer, par un retour régulier aux anciennes franchises, aux anciennes lois, modifiées selon le besoin des temps, la réorganisation sociale nécessaire. Qui oseroit, en présence de ce vœu universel, irrésistible, refuser la convocation de légitimes cortès, de cortès véritables, et non pas fictives? Et qui pourroit empêcher l'exécution de ce que régleroient pour le bien du pays ces vrais représentants de l'Espagne? Les changements que tous doivent désirer, et auxquels en aucun cas il est impossible qu'on échappe, s'effectueroient d'un commun accord, sans secousses, sans désordres, sans réactions, sans persécutions; et cette belle contrée, que le sacerdoce catholique sauva jadis de la barbarie musulmane, lui devroit encore, et dans un plus grand danger, son salut et sa paix.

Le clergé qui, durant une longue suite de siècles, a offert tant de saints exemples est digne de comprendre une pareille mission; et si, pour l'accomplir, pour en faciliter le succès, il lui falloit abandonner quelques avantages temporels, nous avons de lui une trop haute idée pour admettre comme possible qu'aucun autre intérêt pût, à ses yeux, balancer un seul instant les sacrés intérêts de Dieu et de la patrie. Quand on est en repos sur ceux-ci, on mange avec joie son morceau de pain noir, et le soir venu on s'endort tranquille. Jamais d'ailleurs la Providence délaissa-t-elle les siens? Elle nourrit les oiscaux du ciel et leur prépare un abri pour le temps d'orage. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné de

surcroît (1). Le chrétien a ses pensées, qui ne ressemblent point aux pensées humaines. Auriez-vous peur que la foi se perdit si elle cessoit d'avoir des palais pour asiles? Craindriez-vous que les mystères du ciel fussent moins augustes dans un temple nu, et le sang du Sauveur moins précieux dans un vase d'argile? Oh! qu'il en est bien autrement! Le sacrifice de Jésus-Christ, né pauvre et mort pauvre, n'est jamais plus touchant, plus efficace, que lorsque, célébré sur une simple pierre, sans autre pompe que le cortége invisible des anges prosternés autour de l'autel, il rappelle aux hommes ce que voulut être celui qui les racheta. Ce prêtre qui s'en va là, un bâton à la main, la besace sur l'épaule, n'ayant, comme les apôtres, qu'une seule chaussure et un seul vêtement, mais portant comme eux dans son sein la parole de vie, et l'amour et la grâce qu'il doit répandre dans le monde, ce prêtre est plus grand, plus fort mille fois, que celui qu'environnent le faste et l'opulence. A quoi bon tout cet or? Les âmes ne s'achètent point, elles se conquièrent au prix des travaux, des fatigues, et des sueurs, et du sang. Mais un certain luxe, un certain éclat attire le respect des peuples, ajoute à l'autorité du ministère et en multiplie les fruits. Erreur, erreur, sophismes de l'orgueil et de la mollesse. Voulez-vous être

<sup>(1)</sup> Matth., VI, 33.

puissants sur la terre, renoncez à ce qui est de la terre. Ce n'est point au riche vêtu de pourpre mais au crucifié que les nations ont été données en héritage.

Origine et fondement de la liberté politique, la liberté de l'Église seroit désormais assurée contre les entreprises du pouvoir. On ne le verroit plus se jouer des choses saintes, les faire servir à ses intérêts, disposer, selon ses passions, du salut des peuples, et leur vendre Dieu au prix de la servitude. La puissance pontificale exercant sans obstacle une action régulière sur le clergé, les réformes désirables s'accompliroient de soi-même, les abus peu-à-peu disparoîtroient, les mœurs redeviendroient ce qu'elles auroient dû toujours être, le zèle se ranimeroit, et l'absence des opinions et des sentiments qui divisent rendroit facile toute espèce de bien: ce seroit comme un renouvellement de l'esprit sacerdotal dans le prêtre, et de l'esprit du christianisme dans le peuple entier. Alors on cesseroit de redouter la science; la science, le plus beau don que Dieu ait fait à la créature après la foi, qui n'est encore elle-même que la science sous une autre forme, la science infinie et dès-lors enveloppée du mystère comme d'un voile lumineux. La pensée ne seroit plus consignée à la frontière; et la vérité, que l'homme n'a pas faite, qu'il ne peut détruire, trouveroit dans sa propre force une désense plus sure que l'ignoble

sauvegarde d'un douanier. Les études renaitroient; le génie national affranchi réveilleroit de leur long sommeil les lettres et les arts, porteroit partout la vie et le mouvement dans l'agriculture, l'industrie, le commerce, et rouvriroit les sources fermées de la prospérité publique. Après un sombre hiver, l'Espagne refleuriroit comme la nature au printemps.

Si, au contraire, elle reste partagée entre les deux partis qui la divisent maintenant, si le clergé persiste dans son imprudente alliance avec le despotisme, elle subira des maux effroyables et n'atteindra le repos qu'après avoir longtemps et longtemps marché sur un sol sanglant.

Noble terre d'honneur et de foi, qui ne se sentiroit ému jusqu'au fond des entrailles, en songeant au sort qu'on t'a fait et à celui que l'on t'apprête! Et pourtant tu as assez montré que tu es digne d'en avoir un autre. Quel peuple résista comme toi au géant qui enlaçoit et serroit dans ses bras de fer l'Europe palpitante! quel peuple alors sut combattre comme toi, mourir comme toi! Rien ne fatigua ta patience, n'ébranla ton courage; rien ne te parut ni trop hasardeux à entreprendre, ni trop dur à supporter pour demeurer toi-même: et que pouvois-tu être de plus grand! L'ennemi occupoit tes villes, couvroit tes campagnes, et tu passois libre entre ses bataillons. On put te blesser, on ne te vain-

quit jamais. Lorsqu'un vent d'orage pousse de l'horizon des masses énormes de vapeurs noires et pesantes, on voit d'autres nuages légers, brillants, courir en sens contraire dans une région plus haute: ainsi luttoit contre la tempête ton génie indomptable. Et cette liberté, défendue si généreusement, si glorieusement sauvée de l'agression étrangère, succomberoit à l'agression domestique! et tant d'héroïsme n'auroit abouti qu'à échanger des fers contre des fers! Non, non, ne le crains pas, ton jour viendra, mais ne l'attends que de Dieu: car s'il a voulu que l'homme soit libre, il a voulu aussi qu'il ne le fût que par lui.

Ce que nous venons de dire de l'Espagne s'applique également au Portugal, à peu de chose près. Ces deux pays, quoique séparés par une ancienne rivalité et par une mutuelle antipathie, se ressemblent presqu'en tout. Le Portugais est un Espagnol affoibli dans ses qualités et dans ses défauts. Peuple déchu aussi, après une époque de gloire, de temps en temps il s'agite dans son tombeau, comme s'il avoit eu quelque rêve de vie. Du reste, nul mouvement, nul progrès, à peine une ombre de civilisation. Deux frères se disputent, les armes à la main, cet héritage d'un père idiot. La partie de la nation qui aspire à des réformes politiques favorise l'ainé; le plus jeune a pour lui le clergé et la populace, populace ignorante, fanatique, cruelle, que l'on contient avec des bourreaux et qu'on amuse avec des supplices. Les prisons regorgent de malheureux, coupables ou suspects d'avoir souhaité un meilleur avenir à leur patrie. Quand la place y manque tout-à fait, la potence vient à l'aide. De la sorte rien n'entrave le service du sang, et l'ordre règne.

On se figure assez ce que la religion peut être dans une pareille contrée. La foi, sans contredit, y a encore des racines profondes, on mourroit pour elle; mais, s'égarant dans une multitude d'idées fausses et superstitieuses, elle n'exerce sur les mœurs presque aucune influence, et le clergé n'est pas lui-même à l'abri de ce reproche. Les pratiques étouffent la morale. Le christianisme recouvre la vie, mais ne la pénètre pas: et c'est que partout où l'on arrête la culture de l'esprit les sens prédominent. Or, en ce qui regarde l'instruction, le Portugal en est au même point que l'Espagne : c'est tout dire. Aucuns moyens d'étude, et, s'il en existoit, le pouvoir effrayé se hateroit de les détruire. Le premier rayon de lumière qui, traversant l'atmosphère ténébreuse dont il s'entoure, viendroit à se fixer sur son front le marqueroit d'un signe de mort. Penser, pour lui, c'est conspirer: il ne peut subsister qu'à l'aide d'une obéissance implicite, aveugle, en dehors du droit et qui ne l'examine jamais; qu'à l'aide de l'obéissance des brutes. Sous le régime où il cherche sa sùreté, un œil qui s'ouvre est un péril qui naît. Le clergé, par conscience de sa propre foiblesse, et par une nécessité de la position dépendante qu'il s'est choisie, seconde à cet égard, et bien dangereusement pour l'Église, la politique du pouvoir. Il ne voit pas qu'en repoussant la science, en la déclarant par là même ennemie de la religion, il travaille à faire un peuple ou impie ou barbare : barbare, il périroit bientôt; impie, que deviendroit le sacerdoce qui l'auroit poussé dans cet abîme? J'insiste sur ce point, parce qu'il est capital, parce qu'il n'est point de prétextes qu'aujourd'hui l'on n'imagine pour se retrancher dans l'ignorance. On parle des ravages d'une fausse philosophie : ils sont réels, qui pourroit les nier? Mais pourquoi ne lui en a-t-on pas opposé une meilleure? et finalement, discréditée dans les pays qui la virent naître, n'a-t-elle pas servi à fortifier la religion qu'elle combattoit? On parle de la simplicité de la foi : eh! sans doute, la foi doit être simple; elle est, pour le cœur comme pour la raison, un acte d'obéissance: autrement à qui croiroit-on qu'à soi? Mais, parce que la foi doit être simple, s'ensuit-il que les peuples doivent être imbéciles? S'ensuit-il qu'il faille proscrire ou négliger les connoissances nécessaires à leur développement? S'ensuit-il que le progrès de l'esprit humain ne soit pas bon? S'il vous paroît fatal, ne nous le vantez donc plus comme un

des essets du christianisme et l'une des preuves de sa vérité. Voulez-vous lui fixer des limites, quelles seront-elles? Rien n'est stationnaire icibas: force est d'avancer ou de reculer. Avancer, ce mot vous effraie; reculez donc. Maisjusqu'où, de grace, reculerez-vous? Partout, dans tous les temps', n'a-t-on pas abusé de la science ainsi que des autres dons du Créateur? Appreneznous, encore une fois, où vous vous arrêterez. A moins d'être inconséquents, il vous faudra, malgré vous, en venir à la maxime de Rousseau : « L'homme qui pense est un animal déprayé. » Est-ce pour annoncer cette doctrine au monde qu'il vous a été dit : Allez, et enseignez toutes les nations? Croyez-moi, ne placez point dans les ténèbres les autels de celui qui a créé le soleil.

Nous ne passerons point sous silence une autre suite non moins déplorable de la position actuelle du clergé en Espagne et en Portugal. Il n'a pas plus tôt confondu la cause de la religion avec la cause du despotisme que cette funeste erreur, produisant ses conséquences, l'a conduit immédiatement à un énorme abus de la parole de Dieu. Les passions politiques ont envahi la chaire; elles l'ont souillée d'abjectes, de sacriléges adulations. Ce n'est pas tout. Les lèvres destinées à prêcher la paix, la charité, l'amour mutuel, ont parlé le langage de la haine et de la vengeance. D'horribles

vœux, des menaces atroces se sont plus d'une fois fait entendre en face des tabernacies où réside le Fils de l'homme immolé pour le salut de ses frères. Au lieu des ministres de celui qui pria sur la croix pour ses bourreaux, on auroit dit des prêtres de Caïn.

Malgré tant de désordres et de désordres si graves, ces deux peuples ne périront pas : il leur reste une ancre dans la tempête. Mais avant d'aborder au monde nouveau vers lequel aujourd'hui toutes les nations se dirigent, ils traverseront des mers bien rudes, heurtcront à bien des rochers, et, dans leur travail, leur angoisse, la route souvent leur paroîtra longue. Il dépend de leurs conducteurs de l'abréger, en cherchant au-dessus des nuages qui recouvrent les flots émus le signe qui doit les guider.

## CHAPITRE IV.

## CONTINUATION DU MÊME SUJET.

## France.

De même que Rome est le centre de la foi, la France est le centre principal de la pensée, du mouvement intellectuel dans le monde. Humainement parlant, ces deux grandes puissances ont un égal besoin l'une de l'autre. La France a besoin de trouver à Rome une règle et un point d'appui: Rome a besoin de l'ardeur et du prosélitisme français pour amener les peuples dans sa sphère d'attraction; de l'intelligence prompte, droite, hardie, de cette race extraordinaire, pour la défendre contre ses ennemis spirituels. Née spécialement pour conserver, elle a dans sa nature quelque chose de passif, quelque chose de peu propre au combat. Au milieu de tant d'adversaires, muelte, grave, tranquille, on diroit un de ces vieux Romains assis sur leurs chaises curules, et devant qui les Gaulois, maîtres un moment de la ville éternelle, s'arrêtoient avec étonnement, incertains s'ils voyoient des hommes ou des statues. Seule, elle n'est pas complète, par rapport à l'action qui, selon les desseins de

Dieu, doit être exercée sur le genre humain. mais exercée sous son influence: elle manque d'un ressort, d'un instrument à divers égards indispensable. La France, avec sa forte et rapide parole, avec sa raison pénétrante et vive, doit ètre aujourd'hui pour elle ce que fut Charlemagne, au moyen âge, avec sa puissante épée et sa prodigieuse activité guerrière. Sous un autre point de vue, l'immobilité romaine à la longue engourdiroit et pétrisieroit les nations chrétiennes, si elles n'étoient continuellement excitées, vivisiées par l'esprit français, qui jamais ne se repose: comme aussi l'esprit français, sans cesse porté à se précipiter en avant, à tenter de nouvelles conquêtes et des découvertes nouvelles, seroit exposé souvent à se tromper de route, et bouleverseroit la terre, s'il n'étoit retenuet guidé par la sagesse romaine. Ce que nous disons ici, les faits le prouvent. Depuis qu'il s'est opéré une sorte de scission entre la France et Rome. celle-ci est demeurée comme privée d'action. et l'action de celle-là, impétueuse et désordonnée, renversant loujours sans édifier jamais, ressemble à l'ouragan qui bruit à travers les ruines qu'il a faites.

Un triste enchaînement de causes, dont quelques-unes remontent à plusieurs siècles, ont momentanément affoibli le catholicisme en France. Ces causes, que nous aurons plus tard occasion de développer, se réduisent à trois prin-

cipales. Le clergé, pris collectivement, s'étoit séparé de la nation, de ses intérêts, de ses vœux, de ses espérances, de son passé, de son avenir; et vendu au pouvoir, favorisant ses usurpations pour se ménager ses faveurs, il en étoit devenu peu-à-peu l'instrument servile; et comme le pouvoir, affranchi des anciennes barrières qui le limitoient, s'étoit transformé en un pur despotisme, ainsi que Fénélon le remarquoit avec effroi, le clergé partagea la haine que le despotisme inspiroit. En second lieu, ce même clergé, partiellement corrompu, offroit dans beaucoup de ses membres, particulièrement dans les prélats et les abbés de cour, dans les opulents bénéficiers et dans la plupart des ordres religieux, le scandale d'une vie oisive, mondaine, quelquefois dissolue; et l'incrédulité dogmatique, mêlée secrètement d'abord au désordre des mœurs, s'étoit ensin montrée au grand jour presque sans voile. Les prêtres fidèles à leurs devoirs, les vrais ministres de Jésus-Christ, en un mot la classe laborieuse, comme les appeloient avec mépris les laquais à tonsure d'une royauté dégénérée, végétoient dans un état voisin de l'indigence, tandis que les richesses de l'Église, le patrimoine des pauvres, dévoré par le luxe de l'aristocratie cléricale, titrée, mitrée, crossée. ne servoit, par le contraste de sa destination sacrée et du monstrueux usage qu'en faisoient des hommes qui se disoient les hommes de Dieu,

qu'à ébranler la soi des peuples et à déshonorer le sacerdoce. Il est superflu de faire observer qu'au milieu de la décadence générale de grandes vertus brilloient dans tous les rangs de la hiérarchie: mais semblables à des fleurs qui croissent dans le creux d'un arbre séché, ces vertus individuelles, nées d'elles-mêmes pour ainsi parler, vivoient et mouroient solitaires; elles ne tendoient nullement à réformer les vices fondamentaux de l'institution, à changer la fausse position du corps: personne n'y songeoit; et, bien loin de là, les meilleurs n'y voyoient qu'un ordre de choses à conserver, en corrigeant quelques abus : certaines conséquences les choquoient; mais quant au principe, il étoit admis universellement. Enfin, depuis l'époque où, par une crainte pusillanime de la pensée et même du savoir, on avoit imposé des entraves arbitraires à l'élément libre de l'intelligence humaine, la science, rompant les liens qui l'unissoient jadis étroitement à la religion, s'étoit développée en dehors d'elle, et, s'en éloignant de plus en plus, avoit fini par se constituer en guerre ouverte avec ses doctrines. Alliée, sous ses diverses formes, à l'esprit du siècle, elle en reçut son caractère et lui prêta sa force. Le parti anti-chrétien se présentant comme le désenseur de toutes les libertés et le promoteur des lumières, le clergé, déjà imbu, ainsi qu'on vient de le voir, de maximes différentes, confondit avec les erreurs d'une philosophie radicalement athée ce qu'il y avoit de juste et de pur dans la cause qu'elle soutenoit. Il associa plus que jamais ses intérêts propres aux intérêts du despotisme, provoqua contre ses adversaires des rigueurs inquisitoriales, crut à la puissance des édits royaux et des arrêts des parlements plus qu'à celle de la vérité, et accrédita de la sorte le préjugé qui représentoit l'Église comme l'ennemie des connoissances, des discussions, des recherches, de la raison enfin, et l'appui naturel de la tyraunie.

Toutes ces causes agissant ensemble, il en résulta une défection rapide, générale, sans exemple. Le temps du protestantisme étoit passé : les esprits plus conséquents ne s'arrêtèrent dans aucun milieu; ils s'en prirent d'abord à la racine même de la foi, et arrivèrent d'un bond à la négation dernière. Une mort prochaine, totale, menaçoit le catholicisme. Dieu eut pitié de la France; il ouvrit les trésors de sa miséricorde, et envoya la révolution. On n'en a vu que le côté horrible, on en devoit voir encore les salutaires conséquences. Sans elle où en serions-nous? Il ne falloit rien moins que cette tempéte pour balayer les vapeurs mortelles qui couvroient la société infecte et stagnante. « Lorsqu'une « semme est en travail, elle s'attriste, parce que « son heure est venue; mais lorsqu'elle a en-« fanté un fils, elle ne se souvient plus de la « souffrance, à cause de sa joie, parce qu'il est

« né un homme dans le monde (1). » La révolution fut pour la France ce travail de l'enfantement: elle y donna au casholicisme comme une seconde naissance. Après les désastres et les crimes des sanglantes années de la terreur, la foi se retrouva vivante sur les débris dispersés de l'autel. Il ne restoit rien du passé qui put réveiller les préventions et ranimer l'antipathie contre des hommes qui n'étoient plus que les ministres du Dieu mort pour le genre humain, du Dieu qui bénit et pardonne. L'apostasie de beaucoup de ses membres avoit purifié le clergé. Pauvre désormais et en butte aux persécutions du pouvoir, il avoit recouvré sur l'échafaud et dans les cachots son caractère originel, ses vertus, son zèle, tout ce qui fait sa force. Ceux qui l'ont vu le peuvent dire, c'étoit une touchante pompe qu'un lambeau de soutane jeté sur les cicatrices du confesseur, et de puissantes paroles que les paroles de paix qui sortoient de sa poitrine altérée par l'air des prisons. En ce temps là, le culte saint n'avoit pas même encore de temples. On s'assembloit, comme aux miers siècles, dans une maison retirée, dans une grange, partout où la Providence offroit un asile aux disciples de celui qui n'avoit pas une pierre où reposer sa tête. Jamais les croyants ne furent plus nombreux, ja-

<sup>(1)</sup> Joan., XVI, 21,

mais leur foi ne fut plus profonde et plus simple. L'impiété grondoit, il est vrai, dans les antres de la tyrannie, déclamoit dans les chaires publiques, et ramassoit quelques prosélytes dans la boue des écoles soumises au gouvernement; , mais la religion étoit populaire. Elle cessa de l'être sous Bonaparte. Dotée par l'État et dès lors dépendante de lui, l'Église sembla n'être désormais qu'une institution politique. Le souverain nomma ses pasteurs, leur imposa ses volontés devenues pour eux des lois, régla tout, la discipline, le culte, l'enseignement même : il ne trouva de résistance de leur part qu'à l'entrée du schisme. Du reste, prodigues d'adulations, il ett été souvent assez dissicile de dire quelle grandeur les subjuguoit le plus, celle du roi de la terre, ou celle du Roi des cieux. Le clergé rentroit dans ses anciennes voies; il y rencontra les mêmes sentiments, le même mépris, la même opposition à des doctrines prêchées officiellement pour un salaire convenu, et l'incrédulité renaguit.

Tel étoit, à l'époque de la Restauration, l'état du catholicisme. Seulement l'indigne persécution que subissoit le chef de l'Église, en détachant du gouvernement l'immense majorité du clergé en guerre avec un pouvoir tyrannique, l'avoit un peu relevé dans l'opinion, toujours favorable aux opprimés. Les Bourbons reviennent, ils reparoissent au milieu d'un peuple

nouveau, entourés des solennelles antiquailles de l'ancien régime, de prélats anti-concordataires pleins des idées serviles d'autrefois, ennemis de tout ce que n'avoit pas vu leur jeunesse, fiers de n'avoir rien appris durant quarante ans; de vieux abbés dont l'ambition moisie dans l'exil infectoit les antichambres du château; de valets aux genoux d'autres valets: tout cela se remuoit et fourmilloit à la cour des fils de Louis XIV comme des vers dans un cadayre.

Les restes du bonapartisme clérical, par une assinité naturelle, se mélèrent à ces éléments légitimistes. La servitude s'unit à la servitude, et l'or, et les honneurs et les dignités, devenues la proie de l'intrigue, la récompense de l'oisivété, le salaire de la bassesse, s'appelèrent la restauration de l'apostolat. Les maximes du siècle précédent reprirent leur autorité: la naissance parla de ses droits dans le sanctuaire: pour user du langage d'alors, on s'occupa de décrasser l'épiscopat. Le zèle des restaurateurs ne s'arrêta pas là; il voulut encore renouer la chaîne des traditions anciennes, non certes des traditions d'humilité, de charité, de bontépaternelle, mais des traditions plus récentes de luxe et de hauteur. En plusieurs diocèses, il ne fut pas permis aux simples prêtres de s'asseoir devant leur évêque. Jésus-Christ, Pontife et Roi, n'avoit pas, que je sache, établi cette étiquette parmi ses apôtres. Les doctrines gallicanes, conservées

dans l'émigration comme le paliadium de la monarchie, et liées indissolublement aux prétentions du pouvoir qui se disoit le seul légitime, furent dès-lors les doctrines de quiconque aspiroit à la faveur. On les défendit dogmatiquement sans trop y croire; on essaya même de fonder une grande école destinée à leur assurer une immortalité au moins matérielle; on les proclama obséquieusement, avec toutes les formalités officielles, dans une déclaration que le souverain fut humblement supplié d'agréer; on les mit enfin, comme loi de l'État, sous la protection des amendes et de la prison. En un mot, on travailloit ardemment et sans relâche à fabriquer, sous le nom de catholicisme, je ne sais quelle religion de flatterie et de servitude, digne d'être offerte en présent au prince. De son côté, il encourageoit gracieusement les ouvriers. tant l'ouvrage lui paroissoit beau, utile et commode. Les bonnes gens disoient : Tout va bien ; il n'y a rien à craindre pour Dieu, le roi le protége. Le roi, en effet, daignoit lui permettre de se choisir un certain nombre fixé de jeunes gens pour le service de ses autels, à condition toutefois de surveiller leur enseignement. Il tenoit à épargner ce soin à l'épiscopat, fatigué d'ailleurs de ses fonctions civiles : car c'étoit encore là un moyen de s'assurer de lui. Les évêques déposoient leur mitre à la porte de la Chambre des Pairs, et leur crosse à celle du Conseil d'État.

On prodignoit l'or en échange d'une obéissance explicite. Une partie du clergé, confiante dans la piété personnelle du souverain, usoit ses genoux devant le trône, et ce trône vacilloit sur un abime. Une lutte intestine, une lutte à mort avoit commencé entre l'absolutisme qui s'efforçoit de renaître et la liberté résolue à conserver ses glorieuses conquêtes. Dans cet exposé rapide, qu'on l'observe bien, je ne tiens compte que du fond des choses, indépendant des vues particulières de certains partis. La France vouloit être libre, ce fait est incontestable. L'Église aussi avoit besoin de l'être, et plus que nul autre: emmaillotée comme un enfant de deux jours, si quelquefois un souvenir, un regret, une de ces pensées qui traversent soudainement la conscience, lui arrachoit un gémissement, on la berçoit pour la faire taire. La cause nationale étoit donc la sienne, quelles que fussent d'ailleurs les croyances religieuses de quelques-uns de ses défenseurs. Le clergé néanmoins, par une erreur funeste, embrassa celle de l'absolutisme. On le baptisa du nom de légitimité, et la légitimité retentit dans toutes les chaires, circula dans tous les confessionnaux; on fit des missions pour prêcher la légitimité; on la chanta au pied des autels, on profana de ses emblémes l'auguste simplicité de la croix. Les jésuites intriguèrent pour elle, croyant ainsi intriguer pour eux. Leurs écoles, misérables pour l'instruction et loin d'être parfaites

pour la discipline, devinrent des écoles de parti. Tendant, comme toujours, à la domination, non par l'ascendant des lumières, mais par cette sorte de ruse moitié dévote, moitié mondaine, qui les caractérise; par des moyens détournés, obscurs, par mille voies secrètes et mystérieuses, ils se glissèrent partout, formèrent partout des affiliations. On sentoit leur influence sans la voir, à la cour, chez les ministres, au sein des familles; et cette espèce d'ombre invisible, qui vous poursuivoit inexorablement, excita une telle irritation, et si générale, que toutes les haines se confondirent dans la haine des jésuites, et que leur nom même devint une injure populaire.

Une fois engagé dans un faux système, une conséquence en attire une autre, les fautes naissent des fautes; nulle folie, nul danger n'arrête: on va jusqu'où l'on peut aller. Ainsi en fut-il en France à l'époque de délire dont nous parlons. On établit une véritable inquisition sur les consciences. Vouloit-on obtenir un emploi public, une place quelconque, soit à Paris, soit dans les provinces, non-seulement la vie privée du solliciteur étoit soumise à des enquêtes secrètes, qui ouvroient la porte aux plus viles délations, aux basses intrigues de l'intérêt, à d'odieuses vengeances personnelles; mais il lui falloit encore rendre compte directement de ses croyances religieuses, et même de sa pratique à l'égard des actes de culte que l'Église commande.

Alors les ambitieux se mirent en règle; on sit à l'envi du christianisme comme on auroit sait de l'athéisme sous la Convention: l'hypocrisie déborda de toutes parts. Jamais on ne vit rien de plus hideux, rien de plus humiliant pour la nature humaine, de plus triste pour les âmes sincèrement croyantes. La manifestation de la soi étoit devenue, en certaines positions sociales, presque incompatible avec l'honneur. La piété se cachoit pour entrer dans le lieu saint, tandis que le sacrilége cherchoit le grand jour, l'œil de l'espion, ou l'œil du prince. On en étoit là.

Qui s'étonneroit de la réaction que produisirent tant de causes irritantes? On repoussa avec colère une religion qui, s'identifiant avec le despotisme, se présentoit aux défenseurs de la cause nationale comme une ennemie dans la vie publique, en même temps qu'elle opprimoit la vie privée. On rouvrit les arsenaux philosophiques du dix-huitième siècle. Paris et les provinces furent inondés d'éditions nouvelles de livres presque oubliés, et qui, redevenus tout-à-coup des ouvrages de parti, se trouvèrent dans toutes les mains et dans celles même du peuple. Aux congrégations secrètes ou patentes formées par le clergé et les hommes du pouvoir, on opposa d'autres associations plus nombreuses et plus actives. La guerre étoit partout : dans les salons et dans les échoppes, dans les chambres et dans les colléges. Les journaux les plus répandus attaquoient sans relache le catholicisme et surtout le clergé, qui chaque jour perdoit quelque chose dans l'opinion. Les évêques publicient des mandements contre les journaux, tâchant d'étayer l'un par l'autre le trône et l'autel pour eux inséparables. Et cependant jamais ce trône auquel ils s'appuyoient n'avoit été au fond plus hostite à l'Église, comme nous le verrons dans un moment, après avoir jeté un coup-d'œil rapide sur l'état politique de la France.

<del>|</del>

## ÉPILOGUE.

Des siècles et des siècles avoient passé; c'étoit sur le soir d'un de ces longs jours qui sont les jours de Dieu (1); le soleil, enveloppé d'un linceul de nuages blafards, étoit descendu sous l'horizon, la nuit se faisoit, une atmosphère lourde, étouffante, pesoit sur la terre; troupeaux fatigués, les peuples gisoient dans ces vastes parcs qu'on appelle empires, royaumes, et de temps en temps soulevoient avec effort leur col meurtri du joug, pour trouver un peu d'air et rafratchir leur poitrine brûlante: et ces parcs étoient gardés par des gens armés; et toute les fois qu'il s'y faisoit le moindre mouvement, on entendoit un cliquetis de chaînes.

Et je regardois cela, et mon âme absorbée dans une profonde stupeur se troubloit en ellemême, lorsqu'une voix: Fils d'Adam, que voistu? Et comme je ne répondois point: Tu vois, dit-elle, les nations rachetées par le Christ!

Et sur une colline escarpée j'aperçus un immense édifice étincelant de mille feux, et je montai, et mes yeux éblouis de la lumière des candélabres réflechie par l'or, le cristal et les

<sup>(1)</sup> Mille anni antè oculos tuos, tanquam dies hesterna quæ præteriit. Ps. LXXXIX, 4.

pierres précieuses, découvrirent, sur de hauts sièges couverts de pourpre, des hommes dont le front have étoit ceint de diadèmes; et regardant la plaine, ils disoient: Tout ce qui dort là est à nous! Et à leurs pieds étoient d'autres hommes dans une posture courbée, et des femmes à demi nues; et tous, l'œil fixé sur les hommes à diadème, sembloient épier un geste, un regard, et, mettant un genou en terre, ils disoient: Tout ce qui dort là est à vous!

Et l'on dressa des tables somptueuses chargées des mets les plus délicieux; des vins les plus exquis, et les hommes à diadème, et les hommes courbés, et les femmes à demi nues, s'assirent autour de ces tables, et le parfum des fleurs, et une mélodie suave enivroient leurs sens, et ils flottoient mollement dans un nuage de volupté. De fois à autre, on entendoit du dehors comme le son aigre de fers qui se choquent, et ils rioient; comme le sissement du fouet qui pince la peau et enlève un lambeau de chair sanglante, et ils rioient; comme les sourds gémissements qui sortent d'un cachot, et ils rioient; comme les sanglots de l'angoisse, comme le hoquet de la faim, comme le râle d'un homme qu'on étousse, et ils rioient!

Puis les hommes à diadème s'étant retirés dans un autre lieu, leurs visages s'obscurcirent, et ils commencèrent à se parler en secret. La défiance, la colère, la haine étoient dans leurs yeux, et leurs lèvres sourioient, et ils s'embrassèrent. Alors il se fit un mouvement parmi les gens armés qui gardoient les parcs, et la multitude qui gisoit là jeta un cri affreux, et la flamme de l'incendie rougit l'horizon, et des ruisseaux de sang sillonnèrent la plaine; et les femmes, tenant sur leur sein leurs petits enfants, fuyoient échevelées, et leur pied à chaque pas heurtoit contre les cadavres. Alors je me retournai vers les hommes qui avoient souri et s'étoient embrassés: le diadème étoit tombé du front de plusieurs d'entre eux; les autres s'écrièrent: C'est bien, notre nom sera glorieux à jamais! Et ils se partagèrent ce qui avoit échappé au feu et au glaive.

Et je regardois cela, et mon âme absorbée dans une profonde stupeur se troubloit en ellemême, lorsqu'une voix: Fils d'Adam, que voistu? Et comme je ne répondois point: Tu vois, dit-elle, les oints du Seigneur, les vicaires temporels du Christ!

Et ma poitrine gonflée palpitoit, et je redescendis dans la plaine, et je cherchois un resuge contre la vision qui me poursuivoit, et je rencontrai des vieillards revêtus d'habits sacerdotaux; d'une main ils tenoient une bourse d'or, et de l'autre le livre mystérieux de la doctrine et de la prière, et chaque page du livre étoit marquée du sceau des hommes à diadème; et les vieillards disoient: « Peuples, obéissez aux « hommes à diadème; vos biens, vos vies, tout

« leur appartient: quoi qu'ils fassent, vous de-

« vez tout sousfrir sans résister, sans murmurer,

« leur pouvoir est indéfectible, ils sont ici-bas

« les images de Dieu: » et inclinant la tête, ils se prosternoient.

Et je regardois cela, et mon âme absorbée dans une profonde stupeur se troubloit en ellemême, lorsqu'une voix: Fils d'Adam, que voistu? Et comme je ne répondois point: Tu vois, dit-elle, les pontifes du Christ!

Et je pénétrai plus avant dans le temple, je parcourus de longues ness désertes; les voû es se perdoient dans l'obscurité; une horreur silencieuse m'environnoit et le frisson couroit dans mes veines. Au fond du sanctuaire, sur un autel éclairé d'une lampe mourante, j'aperçus comme une grande ombre, je ne sais quoi d'inexprimable, une sorme divine qui sembloit plier sous des chaînes.

Et je regardois cela, et ma chair trembloit, et mon front se mouilloit d'une sueur froide, lorsqu'une voix: Fils d'Adam, que vois-tu? Et comme je ne répondois point: Tu vois, dit-elle, le Christ, rédempteur du monde!

Alors je tombai la face contre terre; ma vie du temps fut comme suspendue, et ce qui se passa en moi n'a point de nom dans les langues humaines.

Revenu à moi-même, je me retrouvai au mi-

lieu de la foule, et c'étoit un mélange inoui de pleurs et de joies insensées, de prières et de blasphèmes, des danses dans un tombeau, une orgie dans un lieu saint.

Tout-à-coup une sorte de tonnerre lointain, une rumeur sourde, confuse, horrible, ébranla les airs: d'instant en instant elle croissoit: les peuples effrayés demandèrent : Qu'est-ce que ce bruit? Et il leur fut dil : C'est le vent du Seigneur qui passe! Et les forêts s'inclinoient comme l'herbe, et les colonnes des temples fracassés se heurtoient comme les genoux d'un homme pris de vin : et les combles des palais, emportés tels que des brins de paille, disparoissoient dans la poussière, et les murs crouloient, et les trônes craquoient comme un morceau de bois sec sur le genou d'un enfant. Repoussés par la tempête. les fleuves débordoient, la mer surmontoit ses rivages, et toutes ces eaux se mêlant, s'agitant, poussoient et repoussoient les débris, et on les vovoit, roulés par les tourbillons, s'entasser, monter peu-à-peu du sein de l'abime, et puis, dans le flux et reflux des ondes, cette énorme montagne de ruines élevoit au-dessus des flots sa tête fangeuse et ceinte de cadavres flottants comme d'une couronne.

Il y a cinq ans bientôt que nous écrivions les pages qu'on vient de lire. On a pu y reconnoître le même fonds de pensées que dans l'Avenir, les mêmes vues, les mêmes convictions, le même essort de désir pour réconcîlier la hiérarchie cacatholique avec les peuples, pour l'attirer, en quelque sorte, au sein de la société future, à la formation de laquelle il sembloit qu'elle auroit pu si heureusement concourir, en établissant la liberté sur l'éternel fondement de tout ordre, la loi morale qui doit en régler l'usage et qui en garantit la durée. Le système contraire nous paroissoit répugner tellement à l'esprit évangélique, et tellement périlleux dans ses conséquences, que jusqu'au bout nous capérâmes qu'on ne se résoudroit pas à tenter une entreprise pour le moins aussi hasardeuse. Nous nous trompions en cela : l'autorité à qui la décision appartenoit se prononça solennellement; étendant les bras pour saisir le passé qui fuyoit, au risque d'être elle-même emportée dans sa fuite, elle accepta sans hésiter les chances du parti auquel, après de mûres réflexions, elle avoit cru sage de s'arrêter. Dès-lors notre devoir fut de Gortir immédiatement de la lice où nous ne pouvions combattre qu'avec son aveu et sous sa bannière. L'ouvrage dont nous publions ce que le temps nous avoit promis d'en écrire, inutilé désormals, dut être abandonné. Nous y exprimions des idées qu'on réprouvoit, des vœux qu'assurément on étoit loin de partager; et nos prévoyances mêmes, quoique justifiées de jour en jour par les événements, n'étoient guère propres qu'à augmenter une irritation assez vive déjà. Nous avions, en parlant, obéi à notre conscience, et l'on s'en étoit offensé. Que pouvionsnous essayer encore? Notre tâche remplie selon la mesure de nos forces, tout nous commandoit le silence que nous nous déterminâmes à garder.

Il n'existe pour chaque chose qu'un moment dans les affaires humaines. Plus tard, on n'a plus le choix entre deux voies, et la nécessité entraîne. Rien de ce que nous proposions en 1831 ne seroit possible aujourd'hui, ne sera possible à aucune époque, parce qu'on ne retourne point en arrière, parce que l'on ne croiroit point à la sincérité d'un système différent de conduite, qu'on n'y verroit qu'un calcul variable d'intérêt; enfin parce qu'ayant condamné de la manière la plus expresse les principes sur lesquels reposeroit le système nouveau, ceux-ci seroient une atteinte à l'immutabilité de doctrine, et, que cette versatilité d'enseignement, quelque art que l'on mit soit à la déguiser, soit à en élu-

der les conséquences, renfermeroit une contradiction mortelle à l'autorité qui s'est prononcée
si formellement. Il faut donc que l'on marche
jusqu'à la fin dans la route tracée, qu'éternellement et quelles que soient les modifications
successives que peut éprouver l'état social, on
proclame les mêmes maximes déclarées à jamais
immuables, puisqu'on déclare qu'elles appartiennent à la tradition des Apôtres et des Pères
ou à la révélation divine. Quiconque s'en écartera de fait violera un commandement divin :
quiconque les contestera, quiconque n'y attachera point intérieurement une fois absolue,
rompra par cela même avec le catholicisme.

Cette position est grave; elle offre un vaste champ à la méditation. Qu'on nous permette, en écartant toute discussion dogmatique, de présenter avec candeur quelques-unes des réflexions qu'elle suggère, ce semble, forcément à tout esprit calme, lorsqu'on la considère dans le présent et dans l'avenir.

Et d'abord dans le présent, que voyons-nous? Quel a été l'effet de la parole pontificale? Quels résultats a-t-elle produits?

Elle a constaté l'alliance de Rome avec les princes, une étroite communauté d'intérêts entre elle et eux, ainsi que la volonté ferme d'enployer tous les moyens dont elle dispose à la défense de ces intérêts. La Papauté enfin a déclaré que sa cause propre étoit, de fait et de droit, inséparable de celle de l'absolutisme européen.

Il n'est pas douteux qu'elle n'ait par là momentanément affermi sa domination temporelle. D'indispensables auxiliaires lui ont été acquis sur-le-champ. Auroit-elle, sans l'aide de l'Autriche, conservé les Légations, conservé les provinces même voisines de la capitale? Pouvoit-elle, privée d'un appui extérieur, résister au mouvement dont Bologne étoit le centre, en arrêter la propagation? Réduite à négocier pour ne pas tout perdre, n'auroit-elle pas été contrainte de reconnoître des droits qui limitoient les siens, de céder beaucoup, et toujours plus, afin de garder quelque chose; de consentir au moins à des modifications dans l'ancienne forme du gouvernement? Au lieu de cela et de tout ce que l'entraînement des choses y pouvoit ajouter de plus défavorable encore à ses intérêts matériels, elle est demeurée en possession de l'intégrité de son pouvoir et de son territoire; elle a continué d'en administrer les habitants comme elle l'a voulu, de faire seule la loi, de présider seule et sans contrôle à l'établissement de l'impôt et à sa perception, à l'éducation publique, à la police, à la justice civile et criminelle, à la pensée même par la direction de la presse locale et par les obstacles opposés à l'introduction des livres étrangers. Supposé que ces deux moyens fussent aujourd'hui rigoureusement praticables, ils suffiroient à la longue, entre les mains du prince, pour faire du peuple assujéti à son autorité tout ce qu'il lui plairoit, même une horde de sauvages, même un troupeau de brutes, si le caprice lui en venoit.

A ces avantages que l'on conçoit avoir dù être séduisants pour Rome, il faut joindre une certaine facilité plus grande dans ses relations avec les souverainetés absolues, en ce qui touche les affaires générales de l'Église; rien à changer dans les pratiques, les usages, les formes existantes; l'exemption dès-lors d'une multitude d'embarras et de soucis, et, par l'immobilité même des choses, du repos à la surface, une apparence de paix qu'on pouvoit prendre pour la paix même.

Il est certain aussi que, presque nulle par ses forces matérielles, Rome, quoique dépouillée en grande partie de l'espèce de prestige qui l'environnoit autrefois, jouit encore, à distance surtout, d'une puissance d'opinion, qui, même dans les pays où dominent l'hérésie et le schisme, donne une valeur réelle à son alliance avec les princes. Elle a sans contredit apporté son poids dans la balance où se pèsent leurs destinées. Ils lui doivent d'avoir séparé le principe catholique du principe de la liberté, la cause de l'Église de la cause des peuples en guerre contre eux. Ce n'étoit pas là certes un service méprisable, et la manière dont on l'a reconnu, en

Russie notamment, sournit un nouvel et mémorable exemple de l'ingratitude politique. Si le dévouement du Pontife romain aux intérêts des rois n'a pas eu tout l'effet désirable pour ceuxci, ce dévouement aussi sincère, aussi complet qu'il pouvoit l'être, a cependant porté son fruit. L'injustice ou l'avenglement pourroient seuls le nier. Nombre d'hommes étonnés, troublés par la parole du Pape, ont senti naître au fond de leur conscience une secrète crainte qui les a détournés de l'action. Je ne sais quel souffle affoiblissant a détendu leurs muscles. Pleins de foi et pleins d'espérance, ils s'étoient levés pour concourir à l'affranchissement du monde; à la voix du chef qu'ils regardoient comme l'infaillible organe de Dieu même, ils ont baissé la tête et se sont rassis avec une muette résignation aux volontés impénétrables de la Providence. De religieuse qu'elle auroit pu être, la lutte est devenue purement politique, en un sens du moins.

Ce sont là des résultats présents, positifs. On ne sauroit mettre en doute que l'alliance de Rome avec les souverainetés n'ait produit une partie des avantages qu'en la contractant on avoit en vue de part et d'autre. Il est également vrai qu'elle a eu des conséquences d'une nature dissérente et dont on doit aussi tenir compte. Parmi ces souverainetés, il en est non-seulement d'étrangères, mais de directemnet hostiles au catholicisme. Il a donc été évident que la base de l'association commune n'avoit en soi rien de religieux; d'où plusieurs ont été induits à conclure que la religion y intervenant comme simple moyen et non comme fin, il étoit tout ensemble et nécessaire et très-difficile de distinguer dans les actes de Rome ce qui émanoit de l'autorité purement pastorale de ce qui, relatif à des intérêts humains, pouvoit être destiné à les servir. Or, une fois reconnue indispensable, cette distinction seroit visiblement fatale à la papauté, qui, dans l'absence d'un pouvoir chargé de résoudre cette sorte de doutes et de terminer les incertitudes, auroit forcément pour juge la raison et la conscience de chacun.

Et ne voit-on pas que de fait il en est ainsi déjà. Un certain nombre de catholiques, selon nous les plus conséquents, ont fait taire leur esprit, comprimé les battements de leur cœur, et, les yeux fermés, se sont silencieusement acheminés, statues vivantes, dans la route que leur indiquoit le guide suprême. D'autres ont commenté sa parole, y ont cherché, pour la concilier avec leurs pensées propres, des interprétations étranges, opposées entre elles et au sens net et clair qui se présentoit de soi-même. Ils ont nié que ce sens pût être celui que le Pape avoit voulu exprimer : et sur quel fondement? parce qu'il leur sembloit contraire à des doctrines expresssément autorisées et qu'il cho-

quoit leurs convictions les plus profondes, leurs instincts les plus invincibles. Ils ne disoient pas: Le Pape se trompe en enseignant cela; mais: Le Pape ne sauroit enseigner cela, parce qu'il se tromperoit. Or n'est-ce pas là juger réellement ce qui n'existe plus, dès qu'on s'attribue, à un degré quelconque, le droit d'en être le juge? En matière de foi catholique, de l'interprétation à la décision il n'y a qu'un pas et bien glissant.

Plusieurs ont cru sortir d'embarras d'une manière plus simple. Nous sommes, ont-ils dit, soumis à l'autorité de Rome, mais dans les choses spirituelles seulement; nous ne la reconnoissons point dans le reste. Fort bien; mais qui déterminera ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas? Si c'est Rome elle-même, évidemment vous obéirez en tout et toujours; si c'est vous, vous n'obéirez qu'autant qu'il vous plaira. Dans le premier cas, que devient votre distinction, fondée d'ailleurs sur une des maximes les plus solennelles de la doctrine catholique? Dans le second, que devient l'autorité de Rome?

Quand de pareilles questions sont posées, il est clair qu'il existe une lutte sourde dans la conscience même de l'homme, porté, d'une part, à s'incliner devant une autorité qu'il respecte; d'une autre part, impuissant à vaincre une pensée qui le domine et des sentiments qui le mattrisent.

Au fond, l'influence de Rome dans la guerre

de la vieille société contre la nouvelle a eu pour effet plutôt d'empêcher qu'elle ne prît un certain caractère que de changer les forces respectives. Otez l'obstacle physique à la rénovation sociale, c'est-à-dire le million de baïonnettes destinées à défendre l'ordre, ou le désordre ancien, demain il n'en restera qu'un souvenir détesté. Les idées que le temps, la réflexion, l'expérience, ont fait éclore, continuent de se propager et de se développer, malgré les efforts réunis des deux puissances pour les étouffer. Les violences de l'une, les malédictions de l'autre, n'ont pas un seul instant suspendu leur croissance. Le souverain pontife n'a donc pas atteint le but qu'il se proposoit sous ce rapport. Sa voix, à laquelle jadis le monde entier prêtoit l'oreille, a été, il faut bien l'avouer, quant aux nations en corps, la voix qui crie dans le désert. Considérez seulement les pays les plus catholiques. L'Irlande a-t-elle ralenti sa marche dans la voie où depuis si longtemps elle étoit entrée? Est-elle moins attachée à ce qu'elle appelle ses droits, moins ardente à combattre ses antiques oppresseurs? A-t-elle abdiqué un seul de ses vœux, abandonné une seule de ses demandes, désayoué, modifié, une seule des maximes de liberté auparavant proclamées par elle? N'est-elle pas au contraire toute prête à en tirer de nouvelles et plus larges et plus profondes conséquences? La parole émanée du Vatican a passé

sur cette terre comme le souffie léger qui ne courbe pas même un brin d'herbe.

Qu'a-t-on vu en Espagne et en Portugal? Qu'y voit-on encore? S'y est-on, dans aucun parti, occupé de Rome et de ses prescriptions dogmatiques? Quelqu'un a-t-il songé à recevoir d'elle une direction? La moindre note diplomatique n'obtient-elle pas plus d'attention, n'exerce-telle pas plus d'influence qu'aucun de ses rescrits? Quel compte les gouvernements tiennent-ils d'elle? En quoi est-elle présente à la pensée du peuple? Poursuivant son but politique avec une constance opiniâtre, il a rencontré sur sa route les congrégations monastiques : qu'en a-t-il fait? Personnes, biens, juridiction, qu'a-t-il respecté, qu'a-t-il épargné dans l'ordre occlésiastique? J'observe les faits, et, sans les juger, j'en cherche seulement la cause immédiate. Pourquoi ces attaques contre le clergé, ces violences, cette haine? Ne vient-elle pas de son opposition réelle ou présumée à l'affranchissement que veut la portion la plus nombreuse et la plus forte de la population, c'est-à-dire de son attachement au système contraire à celui dans lequel Rome s'est précipitée, et par conséquent aux maximes dont elle rend la croyance obligatoire pour les chrétiens? Le peu de poids qu'ent eu, sous ce rapport, ses récentes décisions; je ne dirai pas les contradictions, des contradictions seroient moins alarmantes; mais la froide

et distraite indifférence que presque partout elles ont rencontrée, n'est-elle pas un symptôme frappant, et ne doit-elle pas lui inspirer des réflxions sérieuses?

Qu'est devenue en France, en Allemagne, en Pologne même, surtout depuis quatre ans, la puissance qu'autresois elle exerçoit sur les esprits? Y a-t-elle modifié l'opinion en quoi que ce soit, ému la conscience publique? Hors quelques rares fidèles, hommes d'un autre temps, presque étrangers au milieu de la foule, qui s'informe seulement de ce qu'elle dit? Oubliez les coteries et leurs misères, regardez les masses; où sont celles que la Papauté dirige et remue? Si, dans les contrées dont nous parlons, les souverains n'avoient d'autre appui que ses dogmatiques enseignements, dormiroient-ils tranquilles sur leurs trônes étayés de bulles et d'encycliques? Or tout a sa raison; quelle est celle de cette décadence profonde, universelle, de l'autorité pontificale?

Rome le sait, cette autorité n'a depuis longtemps nulle part moins de racines qu'en Italie. Ce n'est pas que le peuple ne la respecte par habitude en tout ce qui ne contrarie trop ni ses idées, ni ses penchants, ni ses intérêts: mais audessus du peuple, elle ne trouve guère que d'âpres censeurs et des ennemis passionnés. Nonseulement on ne croit pas en elle, mais on la repousse avec une vive animosité, on la hait d'une haine implacable, comme la cause principale des maux de la patrie. L'Autriche même est moins abhorrée. Cela est triste à dire; cependant, en l'état des choses, on ne doit taire aucune vérité. A quoi serviroit ce silence menteur? Que l'Italie donc fût pendant un jour, livrée à elle-même, que l'ordre existant n'y eût d'autre soutien que les admonestations du chef de l'Église, ses défenses et ses commandements, le lendemain la révolution s'étendroit de Turin à l'extrémité des Calabres.

Telle est en Europe la position de la papauté à l'égard de ceux qui, professant le catholicisme, appartiennent encore extérieurement à la communion romaine. Considérés collectivement, ils ne se laissent plus diriger par elle; sa langue n'est plus leur langue, ses pensées leurs pensées, ses ordonnances leur règle. Or étoit-il de l'intérêt de Rome de constater, aux yeux de tous, un fait de cette nature? Étoit-il prudent de révéler avec tant d'éclat au monde entier cette sorte d'impuissance et de nullité d'un pouvoir qui n'a de force, humainement parlant, que celle que lui prête l'opinion? N'étoit-ce pas là pousser les esprits dans une tentation dangereuse? N'y a-t-il pas des défaillances qu'on doit soigneusement voiler? Je pose une question, je ne la décide point.

Jusqu'ici nons n'avons parlé que des populations plus ou moins croyantes. L'impression produite sur les autres par les actes de Rome, à dater du Bref aux évêques polonais, mérite également une attention sérieuse. Ils ont sans doute augmenté leur éleignement pour elle, en les confirmant dans la persuasion qu'il existe une inconciliable opposition entre le catholicisme romain et toute liberté politique; mais ils n'ont excité ni surprise, ni crainte, ni colère. Ensevelis avec insouciance dans les colonnes des journaux, à peine les a-t-on remarqués, à peine en a-t-on parlé. On sentoit tout d'abord qu'ils n'apportoient pas plus de secours véritable à l'un des partis qu'ils ne crécient d'obstacles à l'autre. Ils ont passé moins aperçus qu'un simple jugement de police correctionnelle. Ce seroit, ce nous semble, une excessive conflance que celle qui engageroit à mépriser de pareils indices.

Quoi qu'il en soit, voilà le présent. Rome a prononcé ses décisions, promulgué ses maximes, impérieusement dicté ses ordres. Quelques in dividus, dociles à sa voix, se sont retirés du mouvement social. Les peuples, sans même détourner la tête, ont poursuivi leur route. Le monde a continué d'aller comme il alloit. Aucun changement dans les esprits, aucune émotion dans les âmes; le large flot de l'opinion, montant et grossissant, s'est déroulé avec une force toujours croissante sur le rivage. On peut remarquer même que l'action du principe qu'on ap-

pelle révolutionnaire ne s'est montré nulle part aussi générale, aussi puissante, que dans les contrées catholiques. Tels sont les faits; chacun en tirera les conséquences qui lui sembleront les plus naturelles et les plus justes.

Que si maintenant nous examinons la position de Rome dans ses rapports avec l'avenir, elle nons paroît devoir être pour elle un sujet de grave préoccupation. Un volume entier suffiroit à peine pour traiter une question qui en renferme tant d'autres. Nous nous bornerons à présenter quelques réflexions que le lecteur pourra rectifier ou étendre selon ses lumières propres et son point de vue personnel. Nous ne prononçons pas, nous n'enseignons pas, nous exposons simplement avec franchise nos pensées et nos conjectures.

Quoi qu'il arrive ensuite, il est du moins certain que, pendant une durée quelconque, le mouvement social, comme un fleuve dont le lit est tracé, continuera de suivre la même direction. Les rois ne vaincront pas demain: demain les peuples ne seront pas soumis, soumis matériellement, soumis surtout de conviction. En ce qui tient au droit, au droit de plus pratiquement lié à de grands intérêts, l'opinion ne varie pas en un jour. Aussi longtemps que la lutte subsistera, il y aura entre les peuples et Rome opposition de volonté, de sentiments, de vœux, de maximes, de conscience enfin et de raison. Cela

seul constitue un fait d'une importance suprême: car ce fait, au mot près, qu'est-ce? sinon un schisme réel, une complète rupture effectuée dans la racine même des choses entre la société et la papauté, qui s'avancent en des voies diverses; et si de cette rupture ne résultent pas des commotions violentes, la cause en est que la société, pénétrée presque tout entière des idées qu'elle s'efforce de réaliser, à l'abri dès-lors de la guerre interne qu'amèneroit la présence de deux principes contraires également puissants, ne sent pas même comme une résistance ce qui jadis eût été pour elle une barrière insurmontable.

Il n'est pas moins clair que plus une pareille séparation se prolonge, plus elle devient irrémédiable. Le léger sillon qui la marquoit à l'origine, creusé par le temps, se transforme en abîme.

Or comment conçoit-on qu'elle puisse avoir un terme? Par quels moyens, par quel concours de circonstances futures l'union maintenant détruite de la société et de la Papauté s'opéreroitelle de nouveau? Le problème de l'avenir, dans sa liaison avec celui que nous venons de poser, n'offre que trois solutions. Examinons-les successivement, sans préjugé, sans prévention d'aucune espèce, avec un esprit libre de tout autre désir que celui de découvrir le vrai.

Les peuples, renonçant à la notion qu'ils se

sont faite du droit essentiel et primitif, aux espérances qu'ils ont fondées sur l'application effective de ce droit à l'institution sociale, reviendront-ils d'eux-mêmes aux principes opposés dogmatiquement établis par Rome et soutenus par les princes à main armée?

Cette question résolue affirmativement résoudroit elle-même la dissiculté proposée. Rome reprendroit son ancien empire sur les peuples d'autant plus soumis qu'ils auroient reconnu, par une expérience récente, la supériorité de sa raison sur leur raison, de sa sagesse sur leur sagesse. Son autorité renaîtroit plus grande que jamais. On se presseroit derechef autour d'elle comme autour du centre organisateur de l'humanité. Mais est-il dans l'histoire un exemple, un seul, d'un pareil retour? Vit-on la société, à aucune époque, rétrograder vers son passé? Sa vie n'est-elle pas progressive? Et cette vie, qu'est-elle autre chose que la force intime et toute spirituelle qui la contraint de se modisier incessamment, selon le type progressif lui-même d'un ordre plus parfait dont elle attend la guérison de ses maux devenus intolérables, le développement des biens auxquels elle aspire invinciblement? On contestera peut-être la liaison entre ces biens dont elle veut jouir, ces maux dont elle veut se délivrer, et les principes spéculatifs qui la guident dans le choix des moyens pour paryenir à ce but. On dira qu'égarée par de fausses idées, au lieu d'améliorer son état elle l'empire. A cela elle oppose une réponse de fait. Sans doute elle a souffert de ses propres efforts: sans doute la guerre qu'elle a dû soutenir contre le passé qui résistoit a produit des malheurs qu'on ne nie pas; mais s'est-elle, comme on le dit, abusée sur le résultat? Que l'on compare, sans remonter plus haut, l'état des masses, l'état du peuple, avec ce qu'il étoit il y a cinquante ans, et que l'on ose soutenir après qu'il n'a rien conquis, ou que ses conquêtes en définitive lui ont été onéreuses. Il a conquis une portion quelconque d'égalité, de liberté, une facilité plus grande de se mouvoir dans un plus large cercle ouvert à son activité industrielle; commerciale et de tout genre. La propriété, les lumières descendues jusqu'à lui, l'ont élevé dans l'échelle humaine. N'est-ce rien que cela? Ce n'est pas tout, je le sais; mais ce qui est au-delà, ce qui par là même est l'objet d'un désir qu'on ne réussira point à éteindre, en quelle direction faut-il le chercher? Se figure-t-on que jamais on persuade aux peuples que pour le trouver ils doivent revenir à leur point de départ? La servitude ancienne imposée par la force, cela se comprend encore; mais acceptée volontairement, quelle espérance plus insensée! Montrez à l'aigle planant dans les airs le bout de la chaîne qu'il a rompue, et vous verrez si à cet appel il abaissera son aile puissante.

C'est une loi souveraine et sans exception, fondée sur la nature même des êtres, que, dans le monde intellectuel et social comme dans le monde physique, chaque chose procède d'une autre, suivant un certain enchaînement qui lie les pensées aux pensées, les actes aux actes, de telle sorte que ce qui précède soit la raison logique et le germe effectif de ce qui suit.

· Voilà pourquoi jamais la société ne retourne en arrière, ne repasse, non plus que l'individu, à travers ses états antérieurs, phases successives de sa croissance. Il est donc aussi impossible que les peuples, à l'avenir, abandonnent leur actuelle notion du droit, du juste et de l'injuste, pour la notion moins développée qui leur sussit dans leur enfance, qu'il seroit impossible à la création entière de remonter le cours du temps et de revenir à son origine. Ainsi le mouvement qui porte en avant la société, les instincts, les sentiments, la substance des idées générales qui le dirigent, rien de tout cela ne sauroit changer, et des-lors il est nécessaire de chercher ailleurs la solution du problème des rapports futurs de la société et de la Papauté.

Les rois et les peuples sont en guerre, nous l'avons dit; c'est un simple fait. Si la victoire restoit aux rois, qu'en résulteroit-il? Il en résulteroit évidemment le triomphe matériel des principes que Rome et les rois sont unis pour défendre. Les rois domineroient par la force;

les nations courbées sous le sceptre vainqueur obéiroient par nécessité. Certes, rien de semblable n'arrivera: car ce seroit le renversement de toutes les lois régulatrices du monde moral; lois éternelles, lois immuables, contre lesquelles aucune volonté, aucune puissance ne sauroit prévaloir. Mais, cet événement impossible étant admis hypothétiquement, on peut se demander quelle seroit alors la position de Rome à l'égard des peuples vaincus.

On cède à la force, on ploie sous elle, mais elle n'atteint pas la pensée: l'Europe, je crois, en offre aujourd'hui d'assez frappants exemples. Le sentiment du droit qui auroit succombé demeurant plus vif que jamais, Rome, au lieu de recouvrer son autorité sur les esprits, deviendroit l'objet d'une détestation au moins égale à celle qu'inspireroit la tyrannie dont elle se seroit rendue complice. En légitiment au nom du Christ mort pour ses frères cette exécrable tyrannie, en rattachant au ciel les sers qui slétriroient et meurtriroient la race humaine, elle souleveroit au fond des âmes une indicible horreur; et d'implacables malédictions troubleroient seules le silence du désert qui se formeroit autour d'elle.

Dans le cas inadmissible où la lutte actuelle se termineroit par l'asservissement des peuples, la Papauté se trouveroit donc, à l'égard de ceuxci, dans une position telle que tout espoir, nous ne disons pas d'exercer sur eux un ascendant quelconque, mais de se faire seulement supporter par eux, disparoftroit sans retour. Législatrice de la servitude qui les écraseroit, et la première dès-lors parmi leurs ennemis, elle seroit aussi et pour toujours la première dans leur haine.

Remarquons en outre qu'en perdant toute influence possible sur les peuples, elle n'en acquerroit aucune sur les princes. Leur mépris seroit le salaire assuré de ses services, car ils ne croient pas en elle; pour eux elle n'est qu'un pur instrument, et le moindre intérêt suffiroit après la victoire pour les décider à le briser. Cet intérêt se présenteroit bientôt. Un rouage superflu est toujours gênant dans la machine politique. Et puis la convoitise: on se hâteroit de dépouiller le cadayre.

La dernière hypothèse, et selon nous la seule qu'une raison éclairée puisse admettre, est celle du triomphe des peuples. Qu'ils parviennent à réaliser dans les institutions et dans les lois le droit qu'ils ont conçu, à établir la liberté sur les ruines des vieux despotismes, à renouveler l'ordre social d'après les maximes pour lesquelles ils combattent depuis un demi-siècle; que fera Rome? Persistera-t-elle dans les doctrines à l'aide desquelles elle a pris à tâche d'arrêter le mouvement qui entraîne le monde? S'obstinera-t-elle à condamner les principes vainqueurs, à maudire les hommes affranchis par eux? Ce seroit met-

tre le dernier sceau à la séparation si avancée déjà, s'excommunier de la race humaine; et que resteroit-il après cela au Pontise solitaire qu'à se creuser une tombe à l'écart avec un tronçon de sa crosse brisée.

Rome, au contraire, renoncera-t-elle à ses doctrines présentes? Donnera-t-elle une tardive sanction à celles que la victoire des peuples aura consacrées, et qui, de plus en plus affermies dans la raison et la conscience universelle, formeront une sorte de foi sociale? Mais, nous le demandons, qui croiroit à la sincérité de ce changement? Qui n'y verroit pas bien plutôt, ainsi que nous l'avons déjà dit, un honteux calcul d'intérêt, variable au gré des événements comme cet intérêt même; une hypocrite dérision du juste et du vrai? Quel avantage dès-lors la Papauté retireroit-elle d'un pareil acte? Auroit-il d'autre effet que de l'abaisser encore plus dans l'opinion, et, en ajoutant le mépris qu'inspire la lâcheté à l'amertume des anciens souvenirs, d'esfacer dans les âmes jusqu'à la dernière trace de respect et de pitié même?

D'ailleurs, s'y résignât-elle, cet acte lui seroit impossible. Comment pourroit-elle renoncer à des doctrines qu'elle a déclarées appartenir à la tradition des Apôtres et des Pères, et par conséquent à la révélation divine? Ce seroit de sa part une apostasie. Diroit-elle qu'elle s'est trompée sur cette révélation, qu'elle l'a mal com-

prise? Ce seroit abjurer son autorité. Qui s'est trompé une fois peut se tromper deux, peut se tromper toujours. Chercheroit-elle à éluder par des interprétations évasives ses propres décisions? Impossible encore: le sens en est trop clairement fixé par l'ensemble de sa conduite, par le but avoué qu'elle a voulu atteindre. Cette tentative viendroit échouer contre le plus simple bon sens. Prétendroit-on que ces décisions manquent du caractère auquel on reconnoît, selon les règles catholiques, un enseignement obligatoire et un jugement irréformable? Mais qui sait mieux que Rome ce qui constitue un irréformable jugement, et qui peut douter raisonnablement que sa volonté ait été de rendre tel celui dont il s'agit? Que seroient, au reste, de ridicules chicanes sur des formes qu'aucune loi de l'Église ne sixe rigoureusement, après l'adhésion expresse ou tacite de l'épiscopat entier? Revenir en aucune manière sur des actes aussi solennels, abandonner un point quelconque de la doctrine proclamée au nom de Jésus-Christ du haut de la chaire principale et adoptée par les évêques, dont pas un seul n'a fait entendre un seul mot de réclamation; dire aux chrétiens: Vous pouvez maintenant rejeter comme fausse cette doctrine que j'ai déclarée être la pure expression de la vérité divine elle-même, pour laquelle j'ai exigé de vous une soumission d'esprit illimitée, absolue; ce langage, qu'on ne sait

comment qualifier, équivaudroit évidemment à une complète négation de la base sur laquelle repose la hiérarchie catholique. Or un pouvoir ne se détruit pas lui-même; il peut mourir s'il est mortel, mais il ne se suicide pas. La Papauté est donc irrévocablement liée au système qu'elle a cru devoir embrasser dans ces derniers temps, et, quoi qu'il arrive, il faut en accepter toutes les conséquences.

D'après ce qui vient d'être dit, on ne sauroit se dissimuler que l'avenir n'ait pour elle un aspect sinistre. Mais seroit-il moins rempli de dangers, et ces dangers seroient-ils moindres, quand on fermeroit les yeux pour ne les pas apercevoir? La prévoyance, en toute conjoncture, est la première condition de salut: on ne s'irrite contre elle que lorsqu'on juge le mal désespéré.

Dans cette intime conviction, nous n'hésiterons point à signaler aux catholiques et à Rome surlout un autre péril.

Le présent a toujours sa racine dans le passé; il en est, pour user de ce mot, l'expansion; il sort de lui comme de son germe par un naturel développement. Or le passé des peuples de l'Europe c'est le Christianisme. Formés par lui, il a présidé à leur vie tout entière; il les a, dès le berceau, pénétrés de son esprit; leurs sentiments les plus intimes, leurs croyances, leurs mœurs, sous divers rapports le fonds même de

leurs institutions et de leurs lois, leur poésie, leur science, ils lui doivent toutes ces choses; et comme il n'est rien qui n'en dérive d'une manière plus ou moins directe, dans l'homme et dans la société, ces peuples nourris de la sève chrétienne n'ont pu, à aucune époque de leur durée, avoir de mouvement que celui dont le Christianisme étoit le primitif principe, ni marcher dans une direction différente de celle qu'il leur imprimoit. Il est donc certain, avant même tout examen ultérieur, que, loin d'être étranger à la révolution sociale qui s'opère au milieu de nous, il en est au contraire le moteur et la cause première.

Qu'est-ce en effet que le Christianisme dans ses relations avec la société humaine? Quel en est le caractère? Quel ordre de pensées et de sentiments a-t-il développé dans le monde? Sur quelles idées fondamentales de droit et de justice a-t-il établi les rapports des hommes entre eux, et par conséquent l'institution, quelle qu'en soit la forme variable en soi, qui organise ces rapports?

Il a d'abord montré à l'homme un but qui n'est autre que la perfection infinie elle-même: Soyez parfaits comme Dieu est parfait; et il lui a commandé de tendre sans cesse à ce but dont il doit approcher toujours et qu'il n'atteindra jamais. Ainsi sa première loi est une loi de progrès, et son premier précepte un précepte d'activité incessante, pour avancer, pour se dilater perpétuellement dans le vrai et dans le bien.

Mais se dilater dans le vrai, c'est développer l'intelligence; se dilater dans le bien, c'est développer l'amour. Or l'amour et l'intelligence ont pour antagoniste, pour ennemi commun, la force, puissance brute, sous l'empire de laquelle nul progrès. Le droit de la force, qui n'est jamais réclamé, exercé que par l'égoïsme et en sa faveur, est donc contradictoirement opposé au droit chrétien. La base de celui-ci est au contraire la subordination radicale et absolue de la force à l'intelligence; et en effet il est évident que le but proposé à l'homme ne pouvant être connu que de celle-ci, elle seule peut lui en indiquer la route, et le guider dans cette route où il ne doit s'arrêter jamais.

En ce qui touche ensuite les relations réciproques des hommes, le Christianisme enseigne qu'égaux devant Dieu, égaux par leur origine et leur sin commune, s'il existe entre eux des différences naturelles d'où dépend en partie le progrès général, il n'existe aucune différence ni de droits ni de devoirs; que nativement dèslors indépendants les uns des autres, leur règle ce n'est ni la pensée, ni la volonté d'aucun d'eux, mais la sainte, l'immuable, l'universelle loi qui doit librement les régir tous.

Et cette loi, qui unit ce que la liberté diviseroit ou laisseroit isolé sans elle, qui, par le

dévouement volontaire, ramène les individus au tout, en sait comme un seul être animé d'une même vie, consiste, selon la simple et profonde expression de l'Évangile, à aimer Dieu par-dessus toute chose et ses frères comme soi-même: à aimer Dieu, source et type vivant de la perfection sans limites, parce qu'il faut aimer sa fin pour y tendre; à aimer ses frères comme soi-même, parce que l'égalité de nature implique l'égalité d'amour, et que l'égalité d'amour peut seule réaliser l'unité humaine dans laquelle s'accomplit le progrès continu ou l'union toujours plus intime avec le principe infini de l'être, et par cette union, qui commence ici-bas et s'achève ailleurs, la possession la plus parfaite du vrai et du bien, qui sont Dieu même.

Du précepte général de l'amour découlent deux autres préceptes qui renferment tous les devoirs de l'homme à l'égard de l'homme : Ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qui nous fût fait; faire pour eux ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous.

Le premier, en retenant chacun dans les bornes de son droit, prévient le mal, c'est-àdire, l'envahissement du droit d'autrui, et constitue ainsi la justice. Le second réalise le bien par la communication réciproque de tout ce qui peut être conçu sous cette notion; il opère la fusion des individualités que la justice défend

et conserve; il les unit par le libre don de chacune d'elles aux autres; il constitue ensin proprement la Charité, qui n'est que l'amour le plus élevé, le plus étendu, le plus pur, la vie universelle éternellement inépuisable.

Sous le point de vue où neus avions à le considérer, voilà le Christianisme. Or, descendez au fond des choses, dégagez le principe puissant qui fermente sans interruption, au sein de la société entière, des mobiles pensées, des opinions fugitives et vaines qui s'y mêlent accidentellement; que trouverez-vous, sinon le Christianisme même? Ce que veulent les peuples, ce qu'ils réclament avec une persistance que rien ne lasse, avec une ardeur que rien ne refroidit, n'est-ce pas l'abolition du règne de la force, pour y substituer celui de l'ntelligence et du droit? N'est-ce pas la reconnoissance effective et la réalisation sociale de l'égalité, liée d'une manière inséparable à la liberté, dont la condition nécessaire et la forme essentielle, dans l'organisation de la cité, est l'élection, premier fondement de la communauté chrétienne?

Que veulent encore les peuples, que demandent-ils? L'amélioration du sort des masses partout si souffrantes, des lois de protection pour le travail d'où résulte une plus équitable distribution de la richesse commune; que quelquesuns n'exercent plus une inflnence exclusive à leur profit dans l'administration des intérêts de

tous; qu'une législation sans entrailles, refuge éternel du privilége que vainement on s'efforce. de déguiser sous des noms menteurs, ne repousse plus de toutes parts le pauvre dans sa misère : que les biens destinés par le Père céleste à tous ses enfants leur deviennent accessibles; que la fraternité humaine cesse d'être un mot dérisoire et vide de sens. En un mot, suscités de Dieu pour prononcer à la vieille société son dernier jugement, ils l'ont citée à comparoftre, et, rappelant les siècles écoulés, ils lui ont dit, « J'ai eu faim, m'avez-vous] donné à man-« ger? J'ai eu soif, m'avez-vous donné à boire? « J'étois au, m'avez-vous vêtu? Délaissé, m'aa vez-vous recueilli? Malade, êtes-vous venu à « moi? En prison, m'avez-vous visité? Je vous « interroge sur la loi : répondez. » Et la vieille société s'est tue, car elle n'avoit rien à répondre, et elle a levé le bras contre les peuples à qui Dieu avoit ordonné de la juger : mais que peutelle contre les peuples et contre Dieu? Son arrétest écrit là-haut; elle ne l'effacera point avec le sang qu'il lui est encore, pendant un peu de temps, permis de verser.

On ne peut donc s'empêcher de reconnoître dans ce qui se passe sous nos yeux l'action du principe chrétien, qui, après avoir, durant un long âge, présidé presque uniquement à la viein-dividuelle, cherche à se produire sous une forme plus générale et plus parsaite, en s'incarnant,

pour ainsi dire, dans les institutions sociales; seconde phase de son développement dont nous ne voyons que le premier travail. Quelque chose d'instinctif et d'irrésistible pousse les peuples en cette voie. Quelques-uns s'étoient emparés de la terre, ils en avoient pris possession, en ravissant aux autres jusqu'à la plus petite part de l'héritage commun: eux veulent que les hommes vivent en frères selon le commandement divin. Ils combattent pour la justice et la charité, ils combattent pour la doctrine que Jésus-Christ est venu annoncer au monde, et qui le sauvera, malgré les puissances du monde.

Cependant ces mêmes peuples semblent partout se détacher du Christianisme. Le prêtre, en beaucoup de lieux, reste seul dans le temple désert: ses enseignements ne sont plus écoutés, sa parole est stérile: fort, ou cru tel, il excite la haine, parce qu'on redoute sa domination; foible, il passe à travers la foule, sous la sauvegarde de son indifférence et de son mépris. Seroit-ce donc qu'en effet le Christianisme eût accompli ses destinées, qu'il eût cessé d'être en harmonie avec les besoins de la nature humaine et de répondre à ses sympathies? Ne le croyez pas. Ce qu'on repousse, ce n'est pas le Christianisme véritable, mais je ne sais quel système stérile et matériel qui a pris son nom et qui le déshonore; ce qui meurt, ce n'est pas l'arbre divin, mais l'écorce desséchée qui le recouvre.

Observez l'état des esprits: après une époque de doute, effet inévitable de causes désormais assez connues, ils se sont sentis mal à l'aise dans le vide. Il faut à l'homme quelque chose de plus que la simple science circonscrite en des bornes qu'on rencontre si vite. Une éternelle aspiration vers l'infini, c'est-à-dire vers la cause à jamais incompréhensible de tout ce qui est, constitue l'instinct religieux impérissable en lui. Cet instinct réveillé de nos jours au fond des âmes, où il s'étoit comme endormi passagèrement, les inquiète, les tourmente; elles éprouvent, dans ce qu'elles ont de plus intime et de plus élevé, une de ces inénarrables douleurs qui saisissent les êtres lorsqu'une des premières lois de leur nature est violée. De là ces tentatives non moins vaines qu'ardentes, ces efforts inouis pour créer une religion nouvelle, comme si la religion n'étoit pas tout ensemble et l'invariable loi et l'énergie vivante qui unit entre eux les êtres créés en les unissant à leur auteur. On a échoué et l'on devoit échouer, parce que le Christianisme, quelles que soient les apparences contraires, n'a point cessé de dominer les peuples; qu'ils ne peuvent pas plus se séparer de lui que se séparer d'eux-mêmes; qu'il renferme et renferme seul ce qui satisfera les désirs dont ils sont travaillés; qu'en lui est le principe réel de leur développement futur, aussi bien que celui de leur développement passé; que, dans son essence,

expression parfaite des lois de l'humanité, l'humanité ne l'épuisera jamais. Le monde, qui maintenant semble le méconnoître, reviendra donc à lui, car c'est lui qui agite le monde: Mens agitat molem.

Mais si les hommes, pressés de l'impérieux besoin de renouer pour ainsi dire avec Dieu, de combler le vide immense que la religion en se relirant a laissé en eux, redeviennent chrétiens, qu'on ne s'imagine pas que le Christianisme auquel ils se rattacheront puisse être jamais celui qu'on leur présente sous le nom de catholicisme. Nous avons expliqué pourquoi, en montrant dans un avenir inévitable et déjà près de nous le Christianisme conçu et l'Évangile interprété d'une manière par les peuples, d'une autre manière par Rome; d'un côté le pontificat, de l'autre la race humaine : cela dit tout. Ce ne sera rien non plus qui ressemble au protestantisme, système bâtard, inconséquent, étroit, qui, sous une apparence trompeuse de liberté, se résout pour les nations dans le despotisme brutal de la force, et pour les individus dans l'égoïsme.

Nul ne sauroit prévoir comment s'opérera cette transformation, ou, comme on voudra l'appeler, ce mouvement nouveau du Christianisme au sein de l'humanité; mais il s'opérera sans aucun doute, et de grandes masses d'hommes y seront entraînées: non par une impulsion soudaine, ce qui ne seroit qu'un signe de

perturbation passagère. Ce sera d'abord comme un point qu'à peine on apercevra, une foible agrégation dont on se rira peut-être. Peu-à-peu ce point s'élendra, cette agrégation se dilatera, on y affluera de toutes parts, parce qu'elle sera un refuge à tout ce qui souffre et dans l'âme et dans le corps; et l'humble plante devier un arbre dont les rameaux couvriront la terre, et sous le feuillage duquel viendront s'abriter les oiseaux du ciel. Voilà ce que nous n'hésitons point à annoncer avec une conviction profonde. Ceux qui se flattent de ramener le genre humain en des voies qui le détournent de son but, se trompent bien dangereusement. Mais il faut que ce qui doit arriver arrive, et que chacun aille où il doit aller. GLOIRE A DIEU DANS LES HAUTEURS DES CIEUX, ET PAIX ICI-BAS AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ!

•

# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

## BREF DU PAPE

AUX ÉVÉQUES DE POLOGNE (1).

VÉNÉRABLES FRÈRES, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Nous avons été informé de la misère affreuse dans laquelle ce royaume florissant a été plongé l'année dernière; nous avons appris en même temps que cette misère avoit été causée uniquement par les menées des malveillants, qui, dans ces temps malheureux, se sont, sous le prétexte de l'intérêt de la religion, élevés contre la puissance des souverains légitimes, et ont précipité dans un abîme de maux leur patrie, en brisant tous les liens de la soumission légale. Prosterné devant l'autel du Tout-Puissant, nous, son indigne représentant sur la terre, avons versé des

<sup>(1)</sup> Nous n'avons pu nous procurer le texte de ce Bref. La traduction qui suit est celle que les journaux ont publiée,

larmes abondantes sur les malheurs terribles qui sont venus fondre sur cette partie du troupeau que la Providence a consié à nos soins foibles, mais dévoués. Dans l'humilité de notre cœur, nous nous sommes efforcé, par nos prières et nos soupirs, d'apaiser la colère du Père des miséricordes, en le suppliant de nous envoyer des consolations par la pacification de votre malheureux pays, déchiré par la guerre civile pour s'être révolté contre l'autorité légitime. A cette époque, vénérables Frères, nous vous envoyâmes un Bref pour vous faire savoir que vos malheurs avoient gravement affecté notre cœur : nous voulions ainsi vous consoler et vous raffermir dans vos devoirs, asin que vous défendissiez avec un zèle infatigable la vraie doctrine, et exhortassiez le clergé et les sidèles à la soutenir.

Nous avons appris que des obstacles résultant des circonstances avoient empêché que ce Bref ne vous parvînt. Maintenant qu'avec la grâce de Dieu la tranquilité et l'ordre sont rétablis, nous vous ouvrons de nouveau notre cœur et nous vous exhortons encore plus vivement à faire tous vos efforts pour détourner du troupeau qui vous est confié les causes des malheurs passés. Le devoir vous oblige à veiller avec le plus grand soin à ce que des hommes mal-intentionnés, des propagateurs de fausses doctrines, ne répandent pas parmi vos troupeaux le germe de théories corruptrices et mensongères. Ces hom-

mes, prétextant leur zèle pour le bien public. abusent de la crédulité des gens de bonne soi, qui, dans leur aveuglement, leur servent d'instruments pour troubler la paix du royaume et y renverser l'ordre établi. Il convient que, pour l'avantage et l'honneur des disciples de Jésus-Christ, la perfidie et la méchanceté de pareils prophètes de mensonge soient mises dans leur jour. Il convient de réfuter leurs principes trompeurs par la parole immuable de l'Écriture, et par les monuments authentiques de la tradition de l'Église. Ces sources pures, auxquelles le clergé catholique doit puiser les principes de ses actions et de l'enseignement qu'il doit aux sidèles, font voir clairement que la soumission au pouvoir institué par Dieu est un principe immuable, et que l'on ne peut s'y soustraire qu'autant que ce pouvoir violeroit les lois divines et de l'Église.

« Que tout homme, dit l'apôtre, soit soumis à « la puissance établie; car il n'y a point de puis« sance qui ne vienne de Dieu. Or les puissan« ces existantes sont instituées par Dieu. Ainsi, « quiconque leur résiste résiste à Dieu. Ainsi, « il faut se soumettre, non-seulement pour évi« ter la colère de Dieu, mais aussi à cause de la « conscience. » (Ép. de Saint Paul aux Romains, XIII). L'apôtre saint Pierre dit aussi : « Soyez soumis à tout pouvoir humain, pour « l'amour de Dieu, au prince comme chef

a suprême, aux chess comme étant ses délégués. « Tel est l'ordre que Dieu donne, pour rendre « muette l'ignorance des hommes imprudents.» (I. Ép. 11. 13-15). Les chrétiens de la primitive Èglise étoient tellement fidèles à ces principes qu'ils obéissoient aux empereurs romains, même au milieu des terreurs de la persécution, et travailloient ainsi à la gloire de l'empire. Comme Jésus-Christ, ils ne reconnoissoient d'autre souverain que celui du Ciel; ils ne confondoient point le Souverain éternel avec le souverain temporel, et obéissoient au dernier par amour du premier. Les saints Pères ont toujours enseigné cette doctrine, et c'est aussi celle de l'Église catholique. Ces principes ont guidé les premiers chrétiens; et leurs légions ne se souilloient jamais par la trahison, qui étoit si commune parmi les troupes païennes. Écontons ce que dit Tertullien: «On nous calomnie auprès de l'empereur; « cependant les chrétiens n'ont jamais été les par-« tisans d'Albin, de Niger ou de Cassius.Il n'y a « eu d'insidèles que ceux qui, la veille, avoient « juré fidélité devant les dieux du paganisme, et « leur avoient offert des sacrifices au lieu de priè-« respour le salut de l'empereur. Le chrétien ne « peut jamais être ennemi de l'empereur. Non « seulement nous ne sommes pas les ennemis de « l'empereur, mais nous savons en outre qu'il « est établi par Dieu, et que nous sommes obligés « de le chérir, de l'honorer, et de désirer son

« bien-être. » En rappelant ces principes, vènérables Frères, nous ne supposons pas qu'ils vous soient inconnus, et nous sommes convaincus que vous les propagerez avec zèle; mais nous désirons que ce Bref vous serve de preuve de nos intentions à votre égard, et de notre ardent désir que le clergé de votre royaume se distingue autant par la pureté de sa doctrine que par une conduite exemplaire, afin que vous soyez exempts de blâme à tous les yeux. Votre magnanime empereur vous accueillera avec bonté, et entendra nos représentations et nos prières dans l'intérêt de la religion catholique, qu'il a toujours promis de protéger dans ce royaume. Certainement les gens raisonnables vous loueront, et vos ennemis seront forcés à garder le silence.

Dans cette attente, et levant les mains au ciel, nous prions le Dieu tout-puissant de vous enrichir de ses bienfaits célestes, et nous vous exhortons à faire notre joie en vous pénétrant d'un seul sentiment, d'un seul esprit et d'une même concorde. Propagez les bonne doctrines, veillez au dépôt qui vous est confié, et priez Dieu. Pour gage de notre sollicitude, nous vous donnons notre bénédiction, ainsi qu'au troupeau confié à vos soins.

Donné à Rome, près l'église de Saint-Pierre, le..... juillet 1832, la seconde année de notre pontificat.

## SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI GREGORII

DIVINA PROVIDENTIA

PAPÆ XVI

## EPISTOLA ENCYCLICA

AD OMNES PATRIARCHAS,
PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS.

#### GREGORIUS PAPA XVI.

VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTO-LICAM BENEDICTIONEM.

MIRARI vos arbitramur quod ab imposită nostræ humilitati Ecclesiæ universæ procuratione nondum litteras ad vos dederimus, prout et consuetudo vel à primis temporibus invecta, et benevolentia in vos nostra postulasset. Erat id quidem nobis maximè in votis, ut dilataremus illicò super vos cor nostrum, atque in communicatione spiritus e avos adloqueremur voce qua confirmare fratres in persona beati Petri

## LETTRE ENCYCLIQUE

DE NOTRE SAINT PÈRE

### LE PAPE GRÉGOIRE XVI

A TOUS LES PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES.

## GRÉGOIRE PAPE XVI· DU NOM.

VÉNÉRABLES FRÈRES, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Vous vous étonnez peut-être que, depuis que la charge de toute l'Église a été imposée à notre foiblesse, nous ne vous ayons pas encore adressé de lettres, comme le demandoient, et un usage qui remonte aux premiers temps, et notre bienveillance pour vous. Un de nos plus ardents désirs étoit de vous ouvrir sur-le-champ notre cœur, et, dans la communication du même esprit, de vous faire entendre cette voix

jussi fuimus (1). Verùm probè nostis quânam malorum ærumnarumque procella primis pontificatûs nostri momentis in eam subitò altitudinem maris acti fuerimus, in quâ, nisi dextera Dei fecisset virtutem, ex teterrimâ impiorum conspiratione nos congemuissetis demersos. Refugit animus tristissimâ tot discriminium recensione susceptum indè mœrorem refricare; Patrique potius omnis consolationis benedicimus, qui, disjectis perduellibus, præsenti nos eripuit periculo, atque, turbulentissimā sedatā tempestate, dedit à metu respirare. Proposuimus illicò vobiscum communicare consilia ad sanandas contritiones Israel; sed ingens curarum moles, quibus in concilianda publici ordinis restitutione obruti fuimus, moram tunc nostræ huic objecit voluntati.

Nova interim accessit causa silentii ob factiosorum insolentiam, qui signa perduellionis iterum attollere conati sunt. Nos quidem tantam hominum pervicaciam, quorum effrenatus furor impunitate diuturna, impensæque nostra benignitatis indulgentia non deliniri, sed ali potius conspiciebatur, debuimus tandem, ingenti licet cum mœrore, ex collata nobis divi-

<sup>(1)</sup> Luc. XXII, 32.

avec laquelle il nous a été commandé, en la personne du bienheureux Pierre, de confirmer nos frères. Mais vous savez assez par quelle tempête de désastres et de douleurs nous nous trouvâmes, dès les premiers moments de notre pontificat, jeté tout-à-coup dans la haute mer, dans laquelle, si la droite de Dieu ne s'étoit signalée, vous nous eussiez vu submergé par l'effet d'une noire conspiration des méchants. Nous répugnons à renonveler nos justes douleurs par un triste retour sur tant de périls; et nous bénissons plutôt le Père de toute consolation, qui, dispersant les coupables, nous arracha à un danger imminent, et en apaisant une effroyable tourmente nous permit de respirer. Nous nous proposâmes sur-le-champ de vous communiquer nos vues pour guérir les maux d'Israël; mais l'immense fardeau d'affaires dont nous fûmes accablé, pour ménager le rétablissement de l'ordre public, apporta quelque retard à notre dessein.

Une nouvelle cause de notre silence vint de l'insolence des factieux, qui s'efforcèrent de lever une seconde fois l'étendard de la révolte. Nous dûmes enfin, quoique avec une profonde tristesse, user de l'autorité qui nous est confiée d'en-haut, et réprimer sévèrement l'extrême opiniâtreté de ceux dont la fureur effrénée paroissoit non pas adoucie, mais plutôt fomentée par une longue impunité, et par un excès d'in-

nitus auctoritate, virgă compescere (1): ex quo, prout jam probe conjicere potestis, operosior in dies instantia nostra quotidiana facta est.

Ast cum, quod ipsum iisdem ex causis distuleramus, jam possessionem pontificatus in Lateranensi basilica ex more institutoque majorum
adiverimus, omni demum adjecta cunctatione, ad
vos properamus, venerabiles Fratres, testemque
nostræ erga vos voluntatis epistolam damus,
lætissimo hoc die, quo de Virginis sanctissimæ
in cœlum assumptæ triumpho solemnia festa
peragimus, ut quam patronam ac sospitam inter
maximas quasque calamitates persensimus, ipsa
et scribentibus ad vos nobis adstet propitia,
mentemque nostram cœlesti afflatu suo in ea
inducat consilia quæ christiano gregi futura
sint quam maximè salutaria.

Mærentes quidem, animoque tristitià confecto venimus ad vos, quos pro vestro in religionem studio, ex tantà, in qua ipsa versatur, temporum acerbitate maximè anxios novimus. Verè enim dixerimus, horam nunc est potestatis tenebrarum, ad cribrandos, sicut triticum, filios electionis (2). Verè luxit, et defluxit terra, infecta ab habitatoribus suis, quiatransgressi sant leges,

<sup>(1)</sup> l Cor., IV, 21.

<sup>(2)</sup> Luc. XXII, 53.

dulgence et de bonté de notre part : de là, commé vous avez pu le conjecturer, notre tâche et notre sollicitude journalière sont devenues de plus en plus pénibles.

Mais comme nous avons, suivant l'ancienne coutume, pris possession du pontificat dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran, ce que nous avions différé pour les mêmes causes, nous venons à vous, vénérables Frères, et nous vous adressons cette lettre en signe de nos dispositions pour vous, dans ce jour heureux où nous solennisons le triomphe de l'Assomption de la très-sainte Vierge dans le ciel, afin que celle qu'au milieu des plus grandes calamités nous avons reconnue comme patrone et comme libératrice, nous soit aussi favorable au moment où nous écrivons, et que, par son souffle céleste, elle nous inspire les conseils qui peuvent être les plus salutaires au troupeau chrétien.

C'est avec le cœur percé d'une profonde tristesse que nous venous à vous, dont nous connaissons le zèle pour la religion, et que nous savons fort inquiets des dangers des temps où nous vivons. Nous pouvons dire avec vérité que c'est maintenant l'heure de la puissance des ténèbres, pour cribler, comme le blé, les enfants d'élection. Oui, la terre est dans le deuil et elle périt; elle est infectée par la corruption de ses habitants, parce qu'ils ont violé les lois, changé mutaverunt jus, dissipaverunt fædus sempiternum (1).

Loquimur, venerabiles Fratres, quæ vestris ipsis oculis conspicitis, quæ communibus idcircò lacrymis ingemiscimus. Alacris exultat improbitas, scientia impudens, dissoluta licentia. Despicitur sanctitas sacrorum, et quæ magnam vim, magnamque necessitatem possidet, divini cultús majestas ab hominibus nequam improbatur, polluitur, habetur ludibrio. Sana hinc pervertitur doctrina, erroresque omnis generis disseminantur audacter. Non leges sacrorum, non jura, non instituta, non sanctiores quælibet disciplinæ tutæ sunt ab audaciá loquentium iniqua. Vexatur acerrimè Romana hæc nostra beatissimi Petri Sedes, in qua posuit Christus Ecclesiæ sirmamentum; et vincula unitatis in dies magis labefactantur, abrumpuntur. Divina Ecclesiæ auctoritas oppugnatur, ipsiusque juribus convulsis, substernitur ipsa terrenis rationibus, ac per summam injuriam odio populorum subjicitur, in turpem redacta servitutem. Debita Episcopis obedientia infringitur, eorumque jura conculcantur. Personant horrendum in modum academiæ ac gymnasia novis opinionum monstris, quibus non occulté amplius et cuniculis petitur catholica fides, sed horrificum ac nefarium ei bellum apertè jam et propalàm infertur. Institutis enim exemploque præceptorum cor-(1) Is. XXIV, 5.

les ordonnances du Seigneur, rompu son alliance éternelle.

Nous vous parlons, vénérables Frères, de ce que vous voyez de vos yeux, et de ce dont nons pleurons et nous gémissons ensemble. C'est le triomphe d'une méchanceté sans retenue, d'une science sans pudeur, d'une licence sans bornes. Les choses saintes sont méprisées; et la majesté du culte divin, qui est aussi puissante que nécessaire, est blâmée, profanée, tournée en dérision par des hommes pervers. De là la saine doctrine se corrompt', et les erreurs de tout genre se propagent audacieusement. Ni les lois saintes, ni la justice, ni les maximes, ni les règles les plus respectables, ne sont à l'abri des atteintes des langues d'iniquité. Cette chaire du bienheureux Pierre, où nous sommes assis, et où Jésus-Christ a posé le fondement de son Église, est violemment agitée, et les liens de l'unité s'affoiblissent et se rompent de jour en jour. La divine autorité de l'Église est attaquée, ses droits sont anéantis; elle est soumise à des considérations terrestres, et réduite à une honteuse servitude ; elle est livrée, par une profonde injustice, à la haine des peuples. L'obéissance due aux évêques est enfreinte, et leurs droits sont foulés aux pieds. Les académies et les gymnases retentissent horriblement d'opinions nouvelles et monstrueuses, qui ne sapent plus la foi catholique en secret et par des détours, mais qui lui font ouvertement une guerre

ruptis adolescentium animis, ingens religionis clades, morumque perversitas teterrima precrebuit. Hinc porrò freno religionis sanctissimæ projecto, per quam unam regna constituuntur, dominatúsque vis ac robur firmatur, conspicimus ordinis publici exitum, labem principatús, omnisque legitimæ potestatis conversionem invalescere. Quæ quidem tanta calamitatum congeries ex illarum in primis conspiratione societatum est repetenda, in quas quidquid in hæretibus et in sceleratissimis quibusque sectis sacrilegium, flagitiosum, ac blasphemum est, quasi in sentinam quamdam, cum omnium sordium concretione confluxit.

Hæc, venerabiles Fraires, et alia complura, et fortassis etiam graviora, quæ in præsens percensere longum esset, ac vos probè nostis, in dolorc esse nos jubent, acerbo sanè ac diuturno, quos in Cathedra principis apostolorum constitutos zelus universæ domus Dei comedat præ cæteris, opus est. Verum cum eo nos loco positos esse agnoscamus, quo deplorare duntaxat innumera hæc mala non sufficiat, nisi et ea convellere pro viribus connitamur; ad opem fidei vestræ confugimus, vestramque pro catholici gregis salute sollicitudinem advocamus, venerabiles Fratres, quorum spectata virtus ac religio et singularis prudentia et sedula assiduitas animos nobis ad-

publique et criminelle: car, quand la jeunesse est corrompue par les maximes et par les exemples de ses maîtres, le désastre de la religion est bien plus grand, et la perversité des mœurs devient plus profonde. Ainsi, lorsqu'on a secoué le frein de la religion par laquelle seule les royaumes subsistent et l'autorité se fortifie, nous voyons s'avancer progressivement la ruine de l'ordre public, la chute des princes, le renversement de toute puissance légitime. Cet amas de calamités vient surtout de la conspiration de ces sociétés, dans lesquelles tout ce qu'il y a eu, dans les hérésies et dans les sectes les plus criminelles, de sacrilége, de honteux et de blasphématoire, s'est écoulé, comme dans un cloaque, avec le mélange de toutes les ordures.

Ces maux, vénérables Frères, et beaucoup d'autres et de plus fâcheux encore peut-être, qu'il seroit trop long d'énumérer aujourd'hui, et que vous connoissez très-bien, nous jettent dans une douleur longue et amère, nous que le zèle de toute la maison de Dieu doit particulièrement dévorer, placé que nous sommes sur la chaire du prince des apôtres. Mais comme nous reconnoissons que dans cette situation il ne suffit pas de déplorer des maux si nombreux, mais que nous devons nous efforcer de les arracher autant qu'il est en nous, nous recourons à votre foi comme à une aide salutaire, et nous en appelons à votre sollicitude pour le salut du

dit, atque in tantà rerum asperitate afflictos consolatione sustentat perjucundà. Nostrarum quippè est partium vocem tollere, omniaque conari ne aper de silvà demoliatur vineam, neve lupi mactent gregem: nostrum est oves in ea duntaxat pabula compellere, quæ salutaria iisdem sint, nec vel tenui suspicione perniciosa. Absit, Charissimi, absit, ut, quando tanta premant mala, tanta impendeant discrimina, suo desint muneri pastores, et perculsi metu dimittant oves, vel, abjectà curà gregis, otio torpeant ac desidià. Agamus idcircò in unitate spiritus communem nostram, seu verius Dei causam, et contrà communes hostes pro totius populi salute una omnium sit vigilantia, una contentio.

Id porrò apprimè præstabitis, si, quod vestri muneris ratio postulat, attendatis vobis, et doctrinæ, illud assiduè revolventes animo, universalem Ecclesiam quâcumque novitate pulsari (1), atque ex S. Agathonis pontificis monitu (2) nihil

<sup>(1)</sup> S. Cœlest. PP. Ep. XXI, ad Episc. Galliar.

<sup>(2)</sup> S. Agath. PP. Ep. ad Imp. apud Labb. tom. XI, pag. 235 edit. Mansi.

troupeau calholique, vénérables Frères, dont la vertu et la religion éprouvées, la prudence singulière et la vigilance assidue, nous donnent un nouveau courage et nous soutiennent, nous consolent et nous récréent au milieu de circonstances si dures et si affligeantes. Car il est de notre devoir d'élever la voix et de tout tenter pour que le sanglier sorti de la forêt ne ravage pas la vigne, et pour que les loups n'immolent pas le troupeau. C'est à nous à ne conduire les brebis que dans des pâturages qui leur soient salutaires, et qui soient à l'abri de tout soupçon de danger. A Dieu ne plaise, nos très-chers Frères, qu'accablés de tant de maux, et menacés de tant de périls, les pasteurs manquent à leur charge, et que, frappés de crainte, ils abandonnent le soin des brebis, ou s'endorment dans un lâche repos! Défendons donc, dans l'unité du même esprit, notre cause commune, ou plutôt la cause de Dieu, et réunissons notre vigilance et nos efforts contre l'ennemi commun pour le salut de tout le peuple.

Vous remplirez ce devoir, si, comme le demande votre office, vous veillez sur vous et sur
la doctrine, vous rappelant sans cesse que l'Église universelle est ébranlée par quelque nouveauté que ce soit, et que, suivant l'avis du pape
saint Agathon, rien de ce qui a été défini ne doit
être retranché, ou changé ou ajouté, mais qu'il
faut le conserver pur et pour le sens et pour l'ex-

de iis quæ sunt regulariter definita minui debere, nihil mutari, nihil adjici, sed ea et verbis et sensibus illibata esse custodienda. Immota indè consistet firmitas unitatis, quæ hâc B. Petri Cathedrà suo veluti fundamento continetur, ut undè in Ecclesias omnes venerandæ communionis jura dimanant, ibi universis et murus sit, et securitas, et portus expers fluctuum, et bonorum thesauros innumerabilium (1). Ad eorum itaque retundendam audaciam qui vel jura sanctæ hujus Sedis infringere conantur, vel dirimere Ecclesiarum cum ipsà conjunctionem, qua una eædem nituntur et vigent, maximun fidei in eam ac venerationis sinceræ studium inculcate, inclamantes cum S. Cypriano (2), falsò confidere se esse in Ecelesià qui cathedram Petri deserat, super quam fundata est Ecclesia.

In hoc ideò elaborandum vobis est, assidueque vigilandum, ut fidei depositum custodiatur in tantà hominum impiorum conspiratione, quam ad illud diripiendum perdendumque factam lamentamur. Meminerint omnes, judicium de sanà doctrinà quà populi imbuendi sunt, atque Ecclesiæ universæ regimen et administrationem penes Romanum Pontificem esse, cui plena pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam potestas à Christo Domino tradita fuit, uti Patres Florentini concilii disertè

<sup>(1)</sup> S. Innocent. PP. Ep. XI, apud Constant.

<sup>(2)</sup> S. Cypr. de unitate Eccles.

pression. Qu'elle soit donc ferme et inébranlable cette unité qui réside dans la chaire du bienheureux Pierre comme sur son fondement: afin que là même d'où découlent pour toutes les églises les avantages d'une communion précieuse, se trouvent pour tous un rempart, un refuge assuré, un port à l'abri des orages, et un trésor de biens sans nombre. Ainsi, pour réprimer l'audace de ceux qui s'efforcent d'enfreindre les droits du Saint Siége ou de rompre l'union des églises avec ce Siége, union qui seule les soutient et leur donne la vie, inculquez un grand zèle, une confiance et une vénération sincères pour cette chaire éminente, vous écriant avec saint Cyprien, que celui-là se flatte faussement d'être dans l'Église qui abandonne la chaire de Pierre sur laquelle l'Église est fondée.

Vous devez donc travailler et veiller sans cesse à conserver le dépôt de la foi au milieu de cette conspiration d'impies que nous voyons avec douleur avoir pour objet de le ravager et de le perdre. Que tous se souviennent que le jugement sur la saine doctrine dont les peuples doivent être instruits, et le gouvernement de toute l'Église, appartiennent au Pontife romain, à qui la pleine puissance de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle a été donnée par Jésus-Christ, comme l'ont expressément déclaré les Pères du concile de Florence. C'est le devoir de chaque évêque de s'attacher fidèlement à la

declararunt (1). Est autem singulorum Episcoporum Cathedræ Petri sidelissimè adhærere, depositum sanctè religiosèque custodire, et pascere, qui in eis est, gregem Dei. Presbyteri verò
subjecti sint oportet Episcopis, quos uti animæ
parentes sascipiendos ab ipsis esse monet Hieronymus (2): nec unquam obliviscantur se vetustis etiam canonibus vetari, quidpiam in suscepto ministerio agere, ac docendi et concionandi
munus sibi sumere sine sententia Episcopi; cujus
sidei populus est creditus, et à quo pro animabus
ratio exigetur (3). Certum denique sirmumque
sit eos omnes, qui adversus præstitutum hunc
ordinem aliquid moliantur statum Ecclesiæ,
quantùm in ipsis est, perturbare.

Nefas porrò esset, atque ab eo venerationis studio prorsùs alienum, quà Ecclesiæ leges sunt excipiendæ, sancitam ab ipså disciplinam, quà et sacrorum procuratio, et morum norma, et jurium Ecclesiæ, ministrorumque ejus ratio continetur, vesanà opinandi libidine improbari; vel ut certis juris naturæ principiis infestam notari, vel mancam dici atque imperfectam, civilique auctoritati subjectam.

<sup>(1)</sup> Conc. Flor. Sess. XXV, in definit. apud Labb. t. XVIII, col. 528, edit. Venet.

<sup>(2)</sup> S. Hieron. Ep. Il ad Nepol. a. 1, 24.

<sup>(3)</sup> Ex Can. Ap. XXXVIII, apud Labb., tom. I, pag. 38, edit. Mansi.

chaire de Pierre, de conserver religieusement le dépôt, et de gouverner le troupeau qui lui est confié. C'est un devoir pour les prêtres d'être soumis aux évêques, que saint Jérôme les avertit de considérer comme les pères de leur âme; et ils ne doivent jamais oublier que les anciens canons leur défendent de faire rien dans le ministère, et de s'attribuer le pouvoir d'enseigner et de prêcher, sans la permission de l'évêque, à la foi duquel le peuple est confié, et auquel on demandera compte des âmes. Qu'il demeure donc constant que tous ceux qui trament quelque chose contre cet ordre établi troublent autant qu'il est en eux l'état de l'Èglise.

Ce seroit sans doute une chose coupable et tout-à-fait contraire au respect avec lequel on doit recevoir les lois de l'Église que d'improuver par un déréglement insensé d'opinions la discipline établie par elle, et qui renferme l'administration des choses saintes, la règle des mœurs, et les droits de l'Église et de ses ministres; ou bien de signaler cette discipline comme opposée aux principes certains du droit de la nature, ou de la présenter comme défectucuse, imparfaile, et soumise à l'autorité civile.

Cum autem, ut Tridentinorum Patrum verbis utamur, constet Ecclesiam eruditam fuisse à Christo JESU, ejusque apostolis, atque à Spiritu sancto illi ommem veritatem in dies suggerente 'edoceri (1), absurdum planè est, ac maximè in eam injuriosum, restaurationem ac regenerationem quamdam obtrudi, quasi necessariam, ut ejus incolumitati et incremento consulatur, perindè ac si censeri ipsa possit vel defectui, vel obscurationi, vel aliis hujuscemodi incommodis obnoxia; quo quidem molimine eo spectant novatores, ut recentis humanæ institutionis jaciantar fundamenta, illudque ipsum eveniat, quod detestatur Cyprianus, ut quæ divina res est humana fiat Ecclesia (2). Perpendant verò, qui consilia id genus machinantur, uni Romano Pontifici, ex S. Leonis testimonio, canonum dispensationem esse creditam, ipsiusque dumtaxat esse, non verò privati hominis, de paternarum regulis sanctionum quidpiam decernere, atque ità, quemadmodùm scribit S. Gelasius (3), decreta canonum librare, decessorumque præcepta meteri, ut quæ necessitas temporum restaurandis Ecclesiis relaxanda deposcit, adhibita consideratione diligenti, temperentur.

<sup>(1)</sup> Conc. Trid. sess. XIII, decr. de Eucharist. in præm.

<sup>(2)</sup> S. Cypr. Ep. LII, edit. Baluz.

<sup>(3)</sup> S. Gelasius PP. in Ep. ad Episcop. Lucania,

Comme il est constant, pour nous servir des paroles des Pères de Trente, que l'Église a été instruite par Jésus-Christ et ses apôtres, et qu'elle est enseignée par l'Esprit saint qui lui suggère incessamment toute vérité, il est tout-àfait absurde et souverainement injurieux pour elle que l'on mette en avant une certaine restauration et régénération comme nécessaire pour pourvoir à sa conservation et à son accroissement; comme si elle pouvoit être censée exposée à la défaillance, à l'obscurcissement, ou å d'autres inconvénients de cette nature. Le but des novateurs, en cela, est de jeter les fondements d'ane institution humaine récente, et de faire, ce que saint Cyprien avoit en horreur, que l'Église, qui est divine, devienne toute humaine. Que ceux qui forment de tels desseins considèrent bien que c'est au seul Pontife romain, suivant le témoignage de saint Léon, que la dispensation des canons a été confiée, et qu'il lui appartient à lui seul, et non à un particulier, de prononcer sur les règles anciennes, et ainsi, comme l'écrit saint Gélase, de peser les décrets des canons, et d'apprécier les réglements de ses prédécesseurs, pour tempérer, après un examen convenable, ceux auxquels la nécessité du temps et l'intérêt des églises demandent quelques adoucissements.

Hic autem vestram volumus excitatam pro religione constantiam adversus fœdissimam in clericalem cœlibatum conjurationem, quam nostis effervescere in dies latiùs, connitentibus cum perditissimis nostri ævi philosophis nonnullis etiam ex ipso ecclesiastico ordine, qui personæ obliti, munerisque sui, ac, blanditiis abrepti voluptatum, eo licentiæ proruperunt, ut publicas etiam atque iteratas aliquibus in locis ausi sint adhibere principibus postulationes ad disciplinam illam sanctissimam perfringendam. Sed piget de turpissimis hisce conatibus longo vos sermone distinere, vestræque potiùs religioni fidentes committimus, ut legem maximi momenti, in quam lascivientium tela undique sunt intenta, sartam tectam custodiri, vindicari, defendi, ex sacrorum canonum præscripto, omni ope contendatis.

Honorabile deindè christianorum connubium, quod sacramentum magnum nuncupavit Paulus in Christo et Ecclesiâ (1), communes nostras curas efflagitat, ne quid adversus ipsius sanctitatem, ac de indissolubili ejusdem vinculo minus rectè sentiatur; vel tentetur, induci. Impensè id jam commendarat suis ad vos litteris felicis recordationis prædecessor noster Pius VIII; adhuc tamen infesta eidem molimina succres-

<sup>(1)</sup> Ad Hebr. XIII, 4.

Nous voulons ici exciter votre zèle pour la religion contre une ligue honteuse formée à l'égard du célibat ecclésiastique, ligue que vous savez s'agiter et s'étendre de plus en plus; quelques ecclésiastiques joignant pour cela leurs efforts à ceux des philosophes corrompus de notre siècle, oubliant leur caractère et leurs devoirs, et se laissant entraîner par l'appât des voluptés jusqu'à ce point de licence qu'ils ont osé en quelques lieux adresser aux princes des prières publiques réitérées pour anéantir cette sainte discipline. Mais il nous est pénible de vous entretenir longtemps de ces honteuses tentatives, et nous nous confions plutôt sur votre religion pour vous charger de conserver, de venger, de défendre toutes vos forces, suivant les règles des saints canons, une loi si importante, et sur laquelle les traits des libertins sont dirigés de toutes parts.

L'union honorable des chrétiens, que saint Paul appelle un grand sacrement en Jésus-Christ et dans l'Église, demande nos soins communs pour empêcher qu'on ne porte atteinte, par des opinions peu exactes, ou par des efforts et des actes, à la sainteté et à l'indissolubilité du lien conjugal. Pie VIII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, vous l'avoit déjà instamment recommandé dans ses lettres; mais les mêmes trames funestes se renouvellent. Les peuples doivent donc être instruits avec soin que le ma-

cunt. Docendi itaque sunt sedulò populi, matrimonium semel ritè initum dirimi ampliùs non posse, nexisque connubio Deum indidisse perpetuam vitæ societatem, nodumque necessitudinis, qui exsolvi, nisi morte, non possit. Memores sacris illud rebus adnumerari, et Ecclesiæ proindè subjici, præstitutas de ipso ejusdem Ecclesiæ leges habeant ob oculos, iisque pareant sanciè, accuratèque, ex quarum executione omninò pendet ejusdem connubii vis, robur, ac justa consociatio. Caveant ne quod sacrorum canonum placitis, conciliorumque decretis officiat, ullà ratione admittant, probè gnari, exitus infelices illa habitura esse conjugia quæ vel adversus Ecclesiæ disciplinam, vel non propitiato prius Deo, vel solo æstu libidinis jungantur, quin de sacramento, ac de mysteriis, quæ illo significantur, ulla teneat sponsos cogitatio.

Alteram nunc persequimur causam malorum uberrimam, quibus afflictari in præsens comploramus Ecclesiam, indifferentismum scilicet, seu pravam illam opinionem quæ improborum fraude ex omni parte percrebuit, quâlibet fidei professione æternam posse animæ salutem comparari, si mores ad recti honestique normam exigantur. At facili sanè negotio in re perspicuă, planèque evidenti, errorem exitiosissimum à populis vestræ curæ concreditis propelletis. Ad-

riage une sois contracté suivant les règles ne peut plus être rompu, que Dieu oblige ceux qui sont ainsi unis à l'être toujours, et que ce lien ne peut être brisé que par la mort. Qu'ils se souviennent que le mariage, faisant partie des choses saintes, est soumis par conséquent à l'Église; qu'ils aient devant les yeux les lois faites par l'Église sur cette matière, et qu'ils obéissent religieusement et exactement à celles de l'exécution desquelles dépendent la force et la vertu de l'alliance conjugale. Qu'ils prennent garde d'admettre sous aucun rapport rien de contraire aux ordonnances des saints canons et aux décrets des conciles, et qu'ils se persuadent bien que les mariages ont une issue malheureuse quand ils sont formés contre la discipline de l'Église, ou sans avoir invoqué Dieu, ou par la seule ardeur des passions, sans que les époux aient songé au sacrement et aux mystères qu'il signiste.

Nous arrivons maintenant à une autre cause des maux dont nous gémissons de voir l'Église assiligée en ce moment, savoir, à cet indisserntisme ou cette opinion perverse qui s'est répandue de tout côté par les artisices des méchants, et d'après laquelle on pourroit acquérir le salut éternel par quelque profession de soi que ce soit, pourvu que les mœurs soient droites et honnêtes. Il ne vous sera pas dissicile, dans une matière si claire et si évidente, de repousser une

monente enim apostolo (1), unum esse Deam, unam fidem, unum baptisma, extimescant, qui è religione quâlibet patere ad portum beatitudinis aditum comminiscuntur, reputentque animo ex ipsius Servatoris testimonio, esse se contrà Christum, quia cum Christo non sunt (2), seque infeliciter dispergere, quia cum ipso non colligunt, ideòque absque dubio æternum esse perituros, nisi teneant catholicam fidem, eamque integram, inviolatamque servaverint (3). Hieronymum audiant, qui, cùm in tres partes schismate scissa esset Ecclesia, narrat, se tenacem propositi, quando aliquis rapere ipsum ad se nitebatur, constanter clamitasse: Si quis cathedræ Petri jungitur, meus est (4). Falsò autem sibi quis blandiretur, quòd et ipse in aquà sit regeneratus. Opportunè enim responderet Augustinus (5): Ipsam formam habet etiam sarmentam quod præcisam est de vite; sed quid illi prodest forma, si non vivit de radice?

Atque ex hoc putidissimo indifferentismi fonte absurda illa fluit ac erronea sententia, seu potiùs deliramentum, asserendam esse ac vindicandam cuilibet libertatem conscientiæ. Cui qui-

<sup>(1)</sup> Ad Ephes. IV, 5.

<sup>(2)</sup> Luc. XI, 23.

<sup>(3)</sup> Symb. S. Athanas.

<sup>(4)</sup> S. Hier. *Ep.* LVIII.

<sup>(5)</sup> S. Aug. in Psal, contra part. Donat.

erreur aussi fatale du milieu des peuples consiés ; à vos soins. Puisque l'apôtre nous avertit qu'il n'y a qu'un Dieu, une foi, un baptême, ceuxlà doivent craindre qui s'imaginent que toute religion offre les moyens d'arriver au bonheur éternel, et ils doivent comprendre que, d'après le témoignage du Sauveur même, ils sont contre le Christ, puisqu'ils ne sont point avec lui, et qu'ils dissipent malheureusement, puisqu'ils ne recueillent point avec lui; et par conséquent qu'il est hors de doute qu'ils périront éternellement, s'ils ne tiennent la foi catholique, et s'ils ne la gardent entière et inviolable. Qu'ils écoulent saint Jérôme, qui, dans un temps où l'Église étoit partagée en trois par un schisme, raconte que, sidèle à ses principes, il avoit constamment répondu à ceux qui cherchoient à l'attirer à leur parti: Si quelqu'un est uni à la chaire de Pierre, je suis avec lui. Ce seroit à tort que quelqu'un se rassureroit parce qu'il a été régénéré dans les eaux du baptême; car saint Augustin lui répondroit à propos: Un sarment coupé à la vigne conserve encore la même forme; mais à quoi lui sert cette forme, s'il ne vit point de sa racine?

De cette source infecte de l'indifférentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience. On prédem pestilentissimo errori viam sternit plena illa, alque immoderata libertas opinionum, quæ in sacræ et civilis rei labem late grassatur, dictantibus per summam impudentiam nonnullis, aliquid ex eâ commodi in religionem promanare. At quæ pejor mors animæ quam libertas erroris? inquiebat Augustinus (1). Freno quippè omni adempto quo homines contineantur in semitis veritatis, proruente jàm in præceps ipsorum natura ad malum inclinata, verè apertum dicimus puteum abyssi (2), è quo vidit Joannes ascendere fumum, quo obscuratus est sol, locustis ex eo prodeuntibus in vastitatem terræ. Indè enim animorum immutationes, indè adolescentium in deteriora corruptio, indè in populo sacrorum, rerumque, ac legum sanctissimarum contemptus, indè uno verbo pestis rei publicæ præ quálibet capitalior, cùm experientià teste vel à primà antiquitate notum sit, civitates, quæ opibus, imperio, gloria floruêre, hoc uno malo concidisse, libertate immoderatà opinionum, licentià concionum, rerum novandarum cupiditate.

Hùc spectat deterrima illa, ac nunquam satis execranda et detestabilis libertas artis librariæ ad scripta quælibet edenda in vulgus, quam

<sup>(1)</sup> S. Aug. Ep. CLXVI.

<sup>(2)</sup> Apoc. IX, 3,

pare la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté d'opinions pleine et sans bornes qui se répand au loin pour le malheur de la société religieuse et civile, quelques-uns répétant avec une extrème impudence qu'il en résulte quelque avantage pour la religion. Mais, disoit saint Augustin, qui peut mieux donner la mort à l'âme que la liberté de l'erreur? En esset, tout frein étant ôté qui pût retenir les hommes dans les sentiers de la vérité, leur nature inclinée au mal tombe dans un précipice; et nous pouvons dire avec vérité que le paits de l'abîme est ouvert, ce puits d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcit le soleil, et sortir des sauterelles qui ravagèrent la terre. De là le changement des esprits, une corruption plus profonde de la jeunesse, le mépris des choses saintes et des lois les plus respectables répandu parmi le peuple, en un mot le fléau le plus mortel pour la société, puisque l'expérience a fait voir de toute antiquité que les États qui ont brillé par leurs richesses, par leur puissance, par leur gloire, ont péri par ce seul mal, la liberté immodérée des opinions, la licence des discours et l'amour des nouveautés.

Là se rapporte cette liberté funeste, et dont on ne peut avoir assez d'horreur, la liberté de la librairie pour publier quelque écrit que ce

tanto convicio audent nonnulli efflagitare ac promovere. Perhorrescimus, venerabiles Fratres, intuentes quibus monstris doctrinarum, seu potius quibus errorum portentis obruamur, quæ longè ac latè ubique disseminantur ingenti librorum multitudine, libellisque, et scriptis mole quidem exiguis, malitia tamen permagnis. è quibus maledictionem egressam illacrymamur super faciem terræ. Sunt tamen, proh dolor! qui eo impudentiæ abripiantur, ut asserant pugnaciter hanc errorum colluviem indè prorumpentem satis cumulaté compensari ex libro aliquo qui, in hâc tanta pravitatum tempestate, ad religionem ac veritatem propugnandam edatur. Nefas profectò est, omnique jure improbatum, patrari datā opera malum certum ac majus, quia spes sit indè boni aliquid habitum iri. Numquid venena libere spargi, ac publicè vendi, comportarique, imò et obbibi debere, sanus quis dixerit, quod remedii quidpiam habeatur, quo qui utuntur, eripi eos ex interitu identidem contingat?

Verum longe alia suit Ecclesiæ disciplina in exscindenda malorum librorum peste vel apos-

soit, liberté que quelques-uns osent solliciter et étendre avec tant de bruit et d'ardeur. Nous sommes épouvantés, vénérables Frères, en considérant de quelles doctrines ou plutôt de quelles erreurs monstrueuses nous sommes accablés, et en voyant qu'elles se propagent au loin et partout, par une multitude de livres et par des écrits de toute sorte, qui sont peu de chose pour le volume, mais qui sont remplis de malice, et d'où il sort une malédiction qui, nous le déplorons, se répand sur la face de la terre. Il en est cependant, ô douleur! qui se laissent entraîner à ce point d'impudence qu'ils soutiennent opiniâtrement que le déluge d'erreurs qui sort de là est assez bien compensé par un livre qui, au milieu de ce déchaînement de perversité, paroftroit pour défendre la religion et la vérité. Or c'est certainemeni une chose illicite et contraire à toutes les notions de l'équité, de faire, de dessein prémédité, un mal certain et plus grand, parce qu'il y a espérance qu'il en résultera quelque bien. Quel homme en son bon sens dira qu'il faut laisser se répandre librement des poisons, les vendre et transporter publiquement, les boire même, parce qu'il y a un remède tel que ceux qui en usent parviennent quelquefois à échapper à la mort?

La discipline de l'Église sut bien dissérente dès le temps même des apôtres, que nous lisons tolorum ætate, quos legimus grandem librorum vim publicè combussisse (1). Satis sit, leges in concilio Lateranensi V in eam rem datas perlegere, et constitutionem, quæ deinceps à Leone X fel. rec. prædecessore nostro fuit edita, ne id quod ad fidei augmentum ac bonarum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur, ac Christi fidelium saluti detrimentum pariat (2). Id quidem et Tridentinis Patribus maximæ curæ fuit, qui remedium tanto huic malo adhibuêre, edito saluberrimo decreto de Indice librorum, quibus impura doctrina contineretur, conficiendo (3). Pugnandum est acriter, inquit Clemens XIII, fel. rec. prædecessor noster, in suis de noxiorum librorum proscriptione encyclicis litteris (4); pugnandum est acriter, quantum res ipsa efflagitat, et pro viribus tot librorum mortifera exterminanda pernicies: numquam enim materia subtrahetur erroris, nisi pravitatis facinorosa elementa in flammis combusta depereant. Ex hac itaque constanti omnium actatum sollicitudine, quá semper sancta hæc Apostolica

<sup>(1)</sup> Act. Apost. XIX.

<sup>(2)</sup> Act. conc. Lateran. V, sess. X, ubi refertur const. Leonis X. Legenda est anterior constitutio Alexandri VI, Inter multiplices, in qua multa ad rem.

<sup>(3)</sup> Conc. Trid. sess. XVIII et XXV.

<sup>(4)</sup> Litt. Clem. XIII, Christianæ, 25 nov. 1766.

avoir fait brûler publiquement une grande quantité de mauvais livres. Qu'il suffise de parcourir les lois rendues sur ce sujet dans le cinquième concile de Latran, et la constitution qui fut, depuis, donnée par Léon X, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, pour empêcher que ce qui a été sagement inventé pour l'accroissement de la foi et la propagation des sciences utiles soit dirigé dans un but contraire, et porte préjudice au salut des fidèles. Ce fut aussi l'objet des soins des Pères du concile de Trente, qui, asin d'apporter le remède à un si grand mal, firent un décret salutaire pour ordonner de rédiger un index des livres qui contiendroient une mauvaise doctrine. Il faut combattre avec force, dit Clément XIII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, dans ses lettres encycliques sur la proscription des livres dangereux; il faut combattre avec force, autant que la chose le demande, et tâcher d'exterminer cette peste mortelle: car jamais on ne retranchera la matière de l'erreur qu'en livrant aux flammes les coupables éléments du mal. D'après cette constante sollicitude avec laquelle le Saint Siége s'est efforcé dans tous les temps de condamner les livres suspects et nuisibles, et de les retirer des mains des sidèles, il est assez évident combien est fausse, téméraire, injurieuse au Saint-Siége, et féconde en maux pour le peuple chrétien, la doctrine de ceux qui non Sedes suspectos et noxios libros damnare, et de hominum manibus extorquere enisa est, patet luculentissimè, quantopere falsa, temeraria, eidemque Apostolicæ Sedi injuriosa, et fecunda malorum in christiano populo ingentium sit illorum doctrina, qui nedùm censuram librorum veluti gravem nimis, et onerosam rejiciunt, sed eò etiam improbitatis progrediuntur, ut eam prædicent à recti juris principiis abhorrere, jusque illius decernendæ, habendæque audeant Ecclesiæ denegare.

Cùm autem circumlatis in vulgus scriptis doctrinas quasdam promulgari acceperimus, quibus debita erga principes fides atque submissio labefactatur, facesque perduellionis ubique incenduntur; cavendum maximè erit, ne populi indè decepti à recti semità adducantur. Animadvertant omnes, non esse, juxtà apostoli monitum, potestatem nisi à Deo: quæ autem sunt, à Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati Dei ordinationi resistit, et qui resistunt ipsi aibi damnationem acquirunt (1). Quocircà et divina et humana jura in eos clamant, qui turpissimis perduellionis seditionumque machinationibus à fide in principes desciscere, ipsosque ab imperio deturbare connituntur.

Atque hác planè ex causá, ne tantá se turpi-

<sup>(1)</sup> Ad Rom., XIII, 2.

seulement rejettent la censure des livres comme un joug trop onéreux, mais en sont venus à ce point de malignité qu'ils la présentent comme opposée aux principes du droit et de la justice, et qu'ils osent refuser à l'Église le droit de l'ordonner et de l'exercer.

Comme nous avons appris que des écrits semés parmi le peuple proclament certaines doctrines qui ébranlent la fidélité et la soumission dues aux princes, et qui allument partout les flambeaux de la révolte, il faudra empêcher avec soin que les peuples ainsi trompés ne soient entraînés hors de la ligne de leurs devoirs. Que tous considérent que, suivant l'avis de l'apôtre, il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Ainsi, celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation à eux-mêmes. Ainsi, les lois di-. vines et humaines s'élèvent contre ceux qui s'efforcent d'ébranler, par des trames honteuses de révolte et de sédition, la sidélité aux princes, et de les précipiter du trône.

C'est pour cela, et afin de ne pas contracter

tudine sædarent veteres christiani, sævientibus licèt persecutionibus, optimè tamen eos de imperatoribus, ac de imperii incolumitate meritos fuisse constat, idque nedùm fide in iis, quæ sibi mandabantur religioni non contraria, accuratè promptèque persiciendis, sed et constantià, et essus etiam in præliis sanguine luculentissimè comprobasse. Milites christiani, ait S. Augustinus (1), servierunt imperatori infideli; ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant, nisi illum qui in cælis erat. Distinguebant Dominum æternum à Domino temporali, et tamen subditi erant propter Dominum æternum etiani domino temporali. Hæc quidem sibi ob oculos proposuerat Mauritius martyr invictus, legionis Thebanæ primicerius, quandò, uti S. Eucherius refert, hæc respondit imperatori (2): Milites sumus, imperator, tui, sed tamen servi, quod liberè confitemur, Dei... Et nunc non nos hæc ultima vitæ necessitas in rebellionem coegit: tenemus ecce arma, et non resistimus, quia mori quam occidere satius volumus. Quæ quidem veterum christianorum in principes fides eò etiam illustrior effulget, si perpendatur cum Tertulliano (3), tunc temporis christianis non defaisse

<sup>(1)</sup> S. Aug. in psalm. CXXIV, n. 7.

<sup>(2)</sup> S. Eucher. apud Ruinart. Act. SS. MM. de SS. Maurit. et soc. n. 4.

<sup>(3)</sup> Tertuil, in Apolog. cap. XXXVII.

une si honleuse souillure, que les premiers chrétiens, au milieu de la fureur des persécutions, surent cependant bien servir les empereurs, et travailler au salut de l'empire, comme il est certain qu'ils le firent. Ils le prouvèrent admirablement, non seulement par leur sidélité à faire avec soin et promptitude ce qui leur étoit ordonné, et qui n'étoit point contraire à la religion, mais encore par leur courage, et en répendant même leur sang dans les combats. Les soldats chrétiens, dit Saint-Augustin, servoient, un empereur infidèle; mais s'il étoit question de la cause de Jésus-Christ, il ne reconnoissoient que celui qui est dans les cieux. Ils distinguoient le Maître éternel du maître temporel, et cependant ils étoient soumis pour le Maître éternel même au maître temporel. C'est ce qu'avoit devant les yeux l'invincible martyr Maurice, chef de la légion Thébaine, lorsque, comme le rapporte saint Eucher, il répondit à l'empereur: Nous sommes vos soldats, prince; mais cependant serviteurs de Dieu, nous l'avouons librement... Et maintenant même le danger où nous sommes de perdre la vie ne nous pousse point à la révolte; nous avons des armes et nous ne résistons point, parce que nous aimons mieux mourir que de tuer. Cette sidélité des anciens chrétiens brille avec bien plus d'éclat, si on remarque, avec Tertullien, qu'alors les chrétiens ne manquoient ni par le nombre, ni par la force,

vim numerorum, et copiarum, si hostes exertos agere voluissent. Hesterni sumus, inquit ipse, et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decarias, palatium, senatum, forum... Cai bello non idonei, non prompti faissemus, etiam impares copiis, qui tam libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret quam occidere!... Si tanta vis hominum in aliquem orbis remoti sinum abrupissemus à vobis, suffudisset utique pudore dominationem vestram tot qualicumque amissio civium, imò et ipsâ destitutione punisset. Procul dubio expavissetis ad solitudinem vestram;... quæsissetis quibus imperareris; plures hostes quam cives vobis remansissent: nunc autem pauciores hostes habetis præ multitudine christianorum.

Præclara hæc immobilis subjectionis in principes exempla, quæ ex sanctissimis christianæ religionis præceptis necessariò proficiscebantur, detestandam illorum insolentiam, et improbitatem condemnant, qui projecta, effrenataque procacis libertatis cupiditate æstuantes, toti in eo sunt ut jura quæque principatuum labefactent, atque convellant, servitutem sub libertatis spe-

s'ils eussent voula se montrer ennemis déclarés. a Nous ne sommes que d'hier, dit-il, et nous remplissons tout, vos villes, vos fles, vos forts, vos municipes, vos assemblées, vos camps, vos tribus, vos décuries, le palais, le sénat, le forum... Combien n'aurions-nous pas été disposés et prompts à faire la guerre, quoique avec des forces inégales, nous qui nous laissons égorger si volontiers, si notre religion ne nous obligeoit plutôt à mourir qu'à tuer !... Si nous nous fussions séparés de vous, si une si grande masse d'hommes se fût retirée dans quelque partie éloignée du monde, la perte de tant de citoyens. quels qu'ils soient, eût couvert de confusion votre puissance, l'eût punie même par ce seul abandon. Sans doute vous eussiez été épouvantés de votre solitude ;... vous eussiez cherché à qui commander; il vous seroit resté plus d'ennemis que de citoyens: maintenant vous avez moins d'ennemis, à cause de la multitude des chrétiens.»

Ces beaux exemples de soumission inviolable aux princes, qui étoient une suite nécessaire des saints préceptes de la religion chrétienne, condamnent la détestable insolence et la méchanceté de ceux qui, tout enflammés de l'ardeur immodérée d'une liberté audacieuse, s'appliquent de toutes leurs forces à ébranler et à renverser tous les droits des puissances, tandis qu'au fond ils n'apportent aux peuples que la servitude sous le

cie populis illaturi. Hùc sanè scelestissima deliramenta, consiliaque conspirarunt Valdensium, Beguardorum, Wiclesitarum, aliorumque
hujusmodi siliorum Belial qui humani generis
sordes ac dedecora suere, meritò idcircò ab
Apostolica hac Sede toties anathemate consixi.
Nec alia profectò ex causa omnes vires intendunt veteratores isti, nisi ut cum Luthero
ovantes gratulari sibi possint, liberos se esse ab
omnibus: quod ut facilius celeriusque assequantur, flagitiosiora quælibet audacissimè aggrediuntur.

Neque lætiora et religioni et principatui ominari possemus, ex eorum votis, qui Ecclesiam à regno separari, mutuamque imperii cum sacerdotio concordiam abrumpi dispiciunt. Constat quippè, pertimesci ab impudentissimæ libertatis amatoribus concordiam illam, quæ semper rei et sacræ et civili fausta exstitit ac salutaris.

At ad cæteras acerbissimas causas quibus solliciti sumus, et in communi discrimine dolore quodam angimur præcipuo, accessère consociationes quædam, statique cætus, quibus, quasi agmine facto cum cujuscumque etiam falsæ religionis ac cultús sectatoribus, simulatá quidem in religionem pietate, verè tamen novitatis, seditionumque ubique promovendarum cupidine,

masque de la liberté. C'est là que tendoient les coupables rêveries et les desseins des Vaudois, des Béguards, des Wiclésites, et des autres enfants de Bélial qui furent l'écume et l'opprobre du genre humain, et qui ont été pour cela si souvent et si justement frappés d'anathème par le Siége apostolique. Ces sourbes, qui travaillent pour la même sin, n'aspirent aussi qu'à pouvoir se séliciter avec Luther d'être libres à l'égard de tous, et, pour y parvenir plus facilement et plus vite, ils tentent audacieusement les entreprises les plus criminelles.

Nous n'aurions rien à présager de plus heureux pour la religion et pour les gouvernements, en suivant les vœux de ceux qui veulent que l'Église soit séparée de l'État, et que la concorde mutuelle de l'Empire avec le sacerdoce soit rompue. Car il est certain que cette concorde, qui fut toujours si favorable et si salutaire aux intérêts de la religion et à ceux de l'autorité civile, est redoutée par les partisans d'une liberté effrénée.

Aux autres causes d'amertume et d'inquiétude qui nous tourmentent et nous affligent principalement dans le danger commun, se sont jointes certaines associations et réunions marquées, où l'on fait cause commune avec des gens de toute religion, et même des fausses, et où, en feignant le respect pour la religion, mais vraiment par la soif de la nouveauté, et pour exciter partout des

libertas omnis generis prædicatur, perturbationes in sacram et civilem rem excitantur, sanctior quælibet auctoritas discerpitur.

Hæc perdolenti sanè animo, fidentes tamen in Eo qui imperat ventis et facit tranquillitatem, scribimus ad vos, venerabiles Fratres, ut induti scutum fidei contendatis præliari strenue prælia Domini. Ad vos potissimum pertinet stare pro muro contrà omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei. Exerite gladium spiritûs, quod est verbum Dei, habeantque à vohis panem qui esuriunt justitiam. Adsciti, ut sitis cultores gnavi in vineà Domini, id unum agite. in hoc simul laborate, ut radix quælibet amaritudinis ex agro vobis commisso evellatur, omnique enecato semine vitiorum, convalescat ibi seges læta virtutum. Eos inprimis affectu paterno complexi, qui ad sacras præsertim disciplinas, et ad philosophicas quæstiones animum appulere, hortatores, auctoresque iisdem sitis. ne solius ingenii sui viribus freti imprudenter à veritatis semità in viam abeant impiorum. Memerint Deum esse sapientiæ ducem, emendatoremque sapientium (1), ac fieri non posse ut sine Deo Deum discamus, qui per Verbum docet homines scire Deum (2). Superbi, seu potiùs insi-

<sup>(1)</sup> Sap. VII, 15.

<sup>(2)</sup> S. Irenæus, lib. IV, cap. X.

séditions, on préconise toute espèce de liberté, on excite des troubles contre le bien de l'église et de l'État, on détruit l'autorité la plus respectable.

C'est avec douleur sans doute, mais aussi avec confiance en Celui qui commande aux vents et ramène le calme, que nous vous écrivons tout ceci, vénérables Frères, asin que, vous couvrant du bouclier de la foi, vous vous efforciez de combattre courageusement pour le Seigneur. C'est à vous surtout qu'il appartient de vous montrer comme un rempart contre toute hauteur qui s'élève en opposition à la science de Dieu. Tirez le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu, et que ceux qui ont faim de la justice reçoivent de vous le pain de cette parole. Appelés à être des ouvriers diligents dans la vigne du Seigneur, ne songez, ne travaillez tous ensemble qu'à arracher du champ qui vous est confié toute racine amère, à y étouffer toute semence vicieuse, et à y faire croître une moisson abondante de vertus. Embrassant dans votre affection paternelle ceux qui s'appliquent aux sciences ecclésiastiques et aux questions de philosophie, exhortez-les fortement à ne pas se fier imprudemment sur leur esprit seul, qui les éloigneroit de la voie de la vérité et les entraîneroit dans les routes des impies. Qu'ils se souviennent que Dieu est le guide de la sagesse et le réformateur des sages, et qu'il ne peut se faire que

pientis hominis est, sidei mysteria, quæ exsuperant omnem sensum, humanis examinare ponderibus, nostræque mentis rationi considere, quæ naturæ humanæ conditione debilis est, et insirma.

Cœterùm communibus hisce votis pro rei et sacræ et publicæ incolumitate charissimi in Christo filii nostri viri principes sua faveant ope et auctoritate, quam sibi collatam considerent non solùm ad mundi regimen, sed maximè ad Ecclesiæ præsidium. Animadvertant sedulò, pro illorum imperio et quiete geri, quidquid pro Ecclesiæ salute laboratur; imò pluris sibi suadeant sidei causam esse debere quam regni, magnumque sibi esse perpendant, dicimus cum S. Leone pontifice, si ipsorum diademati de manu Domini, etiam fidei addatur corona. Positi quasi parentes et tutores populorum, veram, constantem, opulentam iis quietem parient, et tranquillitatem, si in eam potissimum curam incumbant, ut incolumis sit religio et pietas in Deum, qui habet scriptum in femore: Rex regum et Dominus dominantium.

Sed ut omnia hæc prosperè ac feliciter eve-

nous connoissions Dieu sans Dieu, qui apprend par son Verbe aux hommes à connoître Dieu. C'est le propre d'un orgueilleux ou plutôt d'un insensé de peser dans une balance humaine les mystères de la foi qui surpassent toute intelligence, et de se fier sur notre raison, qui est foible et débile par la condition de la nature humaine.

| Que nos très-chers fils en Jésus-Christ, les princes, favorisent, par leur concours et leur autorité, ces vœux que nous formons pour le salut de la religion et de l'État. Qu'ils considèrent que leur autorité leur a été donnée, non-seulement pour le gouvernement temporel, mais surtout pour désendre l'Église, et que tout ce qui se sait pour l'avantage de l'Église se fait aussi pour leur puissance et pour leur repos. Qu'ils se persuadent même que la cause de la religion doit leur être plus chère que celle du trône, et que le plus important pour eux, pouvons-nous dire avec le pape saint Léon, est que la couronne de la foi soit ajoutée de la main de Dieu à leur diademe. Placés comme pères et tuteurs des peuples, ils leur procureront une paix et une tranquillité véritables, constantes et prospères, s'ils mettent tous leurs soins à maintenir intactes la religion et la piété envers Dieu, qui porte écrit sur son vêtement: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Mais, asin que tout cela arrive heureusement,

niant, levemus oculos manusque ad sanctissimam Virginem Mariam, quæ sola universas hæreses interemit, nostraque maxima fiducia. imò tota ratio est spei nostræ (1). Suo ipsa patrocinio, in tantà Dominici gregis necessitate, studiis, consiliis, actionibusque nostris exitus, secundissimos imploret. Id et ab apostolorum principe Petro, et ab ejus coapostolo Paulo humili prece efflagitemus, ut stetis omnes pro muro, ne fundamentum aliud ponatur præter id quod positum est. Hâc jucundâ spe freti, considimus auctorem consummatorem que fidei Jesum Christum consolaturum tandem esse nos omnes in tribulationibus, quæ invenerunt nos nimis, cœlestisque auxilii auspicem Apostolicam benedictionem, vobis, venerabiles Fratres, et ovibus vestræ curæ traditis peramanter impertimur.

Datum Romæ, apud S. Mariam Majorem, XVIII kalendas septembris, die solemni Assumptionis ejusdem B. V. Mariæ, anno Dominicæ incarnationis MDCCCXXXII, pontificatús nostrianno II.

<sup>(1)</sup> Ex S. Bernardo, Serm. de Nativ. B. M. Y. § 7.

levons les yeux et les mains vers la très-sainte Vierge Marie, qui seule a anéanti toutes les hérésies, et qui forme notre plus grand sújet de confiance, ou plutôt qui est tout le fondement de notre espérance. Qu'au milieu des besoins pressants du troupeau du Seigneur, elle implore par sa protection une issue favorable pour nos efforts, pour nos desseins et pour nos démarches. Nous demandons instamment et par d'humbles prières, et à Pierre, prince des apôtres, et à Paul, son collègue dans l'apostolat, que vous empêchiez avec une fermeté inébranlable qu'on ne pose d'autre fondement que celui qui a été établi de Dieu même. Nous avons donc cette douce espérance que l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ, nous consolera enfin dans les tribulations qui nous sont survenues de toutes parts, et nous vous donnons affectueusement à vous, vérérables Frères, et aux brebis confiées à votre soin, la bénédiction apostolique, gage du secours céleste.

Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, le 18¢ jour avant les calendes de septembre, jour solennel de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, an de l'incarnation 1832, et le deuxième de notre pontificat.

# VENERABILI FRATRI PAULO-THERESIÆ-DAVIDI, ARCHIEPISCOPO TOLOSANO,

## GREGORIUS PP. XVI.

## VENERABILIS FRATER, SALUTEM ET APOSTO-LICAM BENEDICTIONEM.

Litteras quas unà cum nonnullis ex venerabilibus Fratribus istius tegni Episcopis die 22 aprilis anno superiori dedisti, ac per venerabilem Fratrem nostrum Emmanualem cardinalem Episcopum Tusculanum Pænitentiarum majorem nobis adferendas curasti, animo perlegimus benevolo. Novum quippè ibidem et illustre testimonium nacti sumus pastoralis zeli, et sidei atque observantiæ in hanc Apostolicam Sedem, quibus te, collegasque suos mirificè affectos apprimè jam noveramus. Illæ porrò traditæ fuerunt nobis in eam curam cogitationemque jamdiù incumbentibus, ut ex more institutoque sanctæ hujus Sedis, illo habito, juxta Zozimi pontificis Verba, pondere examinis, quod ipsa rei natura desiderabat, omnes Ecclesiæ filios opportune edoceA NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE PAUL-THÉRÈSE-

DAVID, ARCHEVÊQUE DE TOULOUSE,

GRÉGOIRE PAPE XVI° DU NOM.

VÉNÉRABLE FRÈRE, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Nous avons lu avec des sentiments de bienveillance la lettre que vous nous écrivites, le 22 avril de l'année dernière, de concert avec plusieurs de nos vénérables frères les évêques de France, et que vous avez pris soin de nous faire remettre par notre vénérable frère Emmanuel, cardinal évêque de Tusculum, grand pénitencier. Cette lettre nous a offert une nouvelle et éclatante preuve du zèle pastoral, de la foi et du respectueux attachement pour ce Siége apostolique, dont nous savions parfaitement que vous et vos collègues êtes profondément pénétrés. Au moment où votre lettre nous est parvenue, nous donnions depuis longtemps nos soins et toute notre application à ce que, conformément à l'usage et à la pratique du remus, quidnam de tristissimo illo argumento, de quo et in eadem epistola agebatur, sit ex sacrarum Scipturarum, sanctiorisque traditionis disciplina prædicandum. Memores enim ex prædecessoris nostri Leonis Magni monitu, tenuitatem nostram Ecclesiæ præsidere sub illias nomine cujus sides errores quoslibet impugnat probè intelligimus, id nobis speciatim commissum esse, ut omnes conatus nostros causis impendamus in quibus universalis Ecclesiæ salus possit infestari. Id nos, Deo benè juvante, atque auspice in primis Virgine sanctissima fidenter peregimus, datis solemni Assumptionis ipsius die ad catholici orbis Antistites Encyclicis Litteris, quibus sanam, et quam sequi unicè fas sit, doctrinam pro nostri officii munere protulimus. Dedit voci nostræ vocem virtutis Pater luminum, in quem spem omnem conjeceramus : easque alacriter, religiosė, studiosèque ubiquè receptas fuisse, gratulabundi testati sunt et sacrorum Antistites, et viri ex universis ordinibus commendatiores. Imò auctores ipsi fautoresque consiliorum, de quibus præcipuè querebamur, ad quos mittendas eas litteras curavimus, publicè denuntiarunt se ab inceptis illicò cessasse, ne voluntati nostræ obsisterent. Quæ quidem declaratio eam illicò nobis spem indidit, sincerè ipsos, plenė, absolutė, omnique depulsa ambiguitate judicio nostro paruisse, idque luculentioribus quoque monumentis fore in posterum

Saint Siège, après avoir mûrement pesé, selon' l'expression du pape Zozime, ce que requérott la nature même de la chose, nous pussions instruire à propos tous les enfants de l'Église du jugement qu'il faut porter, d'après la doctrine des lettres sacrées et de la sainte tradition, touchant ces malheureuses questions qui font aussi le sujet de votre lettre. Averti par ces paroles de saint Léon-le-Grand, notre prédécesseur, que notre foiblesse gouverne l'Église au nom de celui dont la foi combat toutes les errears, nous comprenons bien que notre charge spéciale est de consacrer tous nos efforts aux affaires où le salut de l'Église universelle se trouve compromis. C'est ce que nous avons fait avec consiance; aidé du secours d'en-haut, et particulièrement sous les auspices de la trèssainte Vierge, en adressant, le jour solennel de son Assomption, aux évêques de l'univers catholique, la Lettre Encyclique dans laquelle nous avons exposé, suivant le devoir de notre charge, la saine doctrine, la seule qu'il soit permis de suivre. Le Père des lumières, en qui nous avions mis toute notre espérance, a rendu notre voix forte et puissante : notre Encyclique a été reçue partout avec joie, avec empressement, avec des sentiments religieux, comme nous l'ont attesté, avec actions de grâces, et les évêques et les personnages les plus recommandables dans tous les ordres de la société. Bien

testaturos e à side, qua se ergà Christi Vicarium incensos toties disertissimė professi sunt. Hæc sanè perjucunda spes animum nostrum in summa temporum difficultate pro rei sacræ incolumitate sollicitum erexerat: ad dolorem adhuc injiciont, quæ etiam nunc perferuntur in vulgus. Humilibus proindè precibus oculos manusque ad auctorem et consummatorem fidei Jesum attolimus, ut præbente ipso omnibus cor docile, ortos in Ecclesiá strepitus, ut verbis S. Cælestini pontificis utamur, compressos tandem pacatissimà ratione faisse gratulemur. Communia in tantum finem vota, consilia, et studia ingeminet cum aliis istius regni spectatissimis religionis zelo Episcopis, quos singulari benevolentiæ affectu complectimur, fraternitas tua. cui dùm hanc rescribimus Epistolam nostræ in to voluntatis testem, cœlestia quæque dona adprecamur, atque Apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

plus: les auteurs eux-mêmes et les partisans des projets qui faisoient surtout l'objet de nos plaintes, et auxquels nous avions eu soin d'envoyer l'Encyclique, ont déclaré publiquement qu'ils se désistoient à l'heure même de leurs entreprises, pour ne pas s'opposer à notre volonté. Cette déclaration nous inspira d'abord la confiance qu'ils avoient obtempéré à notre jugement avec sincérité, pleinement, absolument, sans aucune sorte d'ambiguité, et que dans la suite ils en donneroient des témoignages plus convaincants, avec les sentiments de foi dont ils ont dit souvent, et dans des termes les plus expressifs, qu'ils étoient animés pour le Vicaire de Jésus-Christ. Cet espoir si doux avoit relevé notre âme, alarmée du péril de la religion, dans l'extrême difficulté des temps; mais ce qu'on répand encore aujourd'hui dans le public nous jette de nouveau dans la douleur. Nous levons donc avec d'humbles prières nos yeux et nos mains vers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi, asin que, donnant lui-même à tous un cœur docile, nous puissions nous féliciter, selon l'expression du pape saint Célestin, de ce que les bruits qui se sont élevés dans l'Église ont été calmés de la manière la plus paisible. Pour atteindre un but si important, redoublez, avec les autres évêques du royaume, que distingue éminemmnent leur zèle pour la religion, et que nous embrassons dans les senDatum Romæ apud sanctum Petrum, die VIII maii anni MDCCCXXXIII, pontificatus nostri anno III.

GREGORIUS PP. XVI.

timents d'une singulière affection; redoublez, mettez en commun vos vœux, vos conseils, vos soins, vénérable Frère à qui nous adressons cette lettre comme un témoignage de nos sentiments particuliers, en demandant à Dieu pour vous tous les dons d'en-haut, et en vous donnant, dans l'effusion de notre cœur, notre bénédiction apostolique.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 8 mai 1833, l'an troisième de notre pontificat.

GRÉGOIRE XVI PAPE.

### VENERABILI FRATRI G. L., EPISCOPO RHEDONENSI,

## GREGORIUS PAPA XVI.

#### VENERABILIS FRATER, SALUTEM ET APOSTOLI-CAM BENEDICTIONEM.

Litteras accepimus, tuæ in nos singularis observantiæ testes, quibus epistolam misisti datam ad nos à dilecto silii F. Lamenneio. Hanc legimus animo sanè percupido, jucundâ spe illecti, illà ibidem nacturos nos esse luculentiora monumenta quæ ab ipso de sincerá fide opperiebamur, quâ nostro judicio plenè absolutèque paruerit. Id quidem ipse satis jam se probasse autumabat primo illo actu, quo, illicò post acceptas Encyclicas nostras litteras, ab suâ Ephemeride edenda, atque à Catholica, suam nuncupant, procuratione cessatum prorsus fuisse, publice denunciavit. Hinc gravatè admodùm se ex nostrå ad venerabilem Fratrem Archiepiscopum Tolosatium epistola accepisse scribit, metu adhuc nos affici ob eå quæ perferuntur in vulgus, quasi pristinis molitionibus instet ipse cum suis, aniA NOTRE VÉNÉRABLE FRÈRE C.-L., ÉVÊQUE DE RENNES.

GRÉGOIRE PAPE XVI° DU NOM.

VÉNÉRABLE FRÈRE, SALUT BT BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Nous avons reçu la lettre, témoignage de votre profondirespect pour nous, avec laquelle vous nous avez envoyé celle qui nous a été adressée par notre cher fils F. de La Mennais. Nous avons lu celle-ci avec l'empressement le plus vif, dans la douce espérance que nous y trouverions ce que nous attendions de lui; des preuves plus évidentes de la foi sincère par laquelle il auroit obéi pleinement et absolument à notre jugement. Il pensoit, il est vrai, en avoir donné une suffisante dans ce premier acte par lequel, aussitôt après la réception de notre Lettre Encyclique, il annonça publiquement que son Journal ne paroftroit plus, et que l'Agence que l'on appeloit Catholique étoit dissoute. C'est pourquoi il nous écrit qu'il a appris avec une promoque adversus nostra judicia obfirmato, amaritudinem nobis amarissimam inferre connitatur.

Miramur profectò hæc ipsum protulisse. Rectè quippè ac meritò commovebamur, deceptam conspicientes expectationem, quam primus ille actus concitàrat, quem prænuncium ducebamus declarationum, quibus catholico orbi manifestum fieret, ipsum firmè et graviter tenere, ac profiteri sanam illam doctrinam, quam nostris ad universos Ecclesiæ Antistites Litteris proposuimus. Dum enim hæc properabamus votis. evulgatæ per Ephemeridas advenerunt (Journal de la Haye, 22 février 1833, nam. 16. (1) ejusdem Lamenneii litteræ, quæ, cùm ipsum eadem planè ac anteà principia (quæ improbaturum illum esse confidebamus) fovere adhuc ac tueri commonstrent, susceptum mærorem nostrum necessariò cumularunt.

Id porrò lamentantibus nobis, altera subitò

<sup>(1)</sup> Je ne sais ce que c'est que cette lettre insérée dans le Journal de La Haye. J'ai cherché à me le procurer sans pouvoir y réussir,

fonde douleur, par notre lettre à notre vénérable frère l'archevêque de Toulouse, que nous sommes encore effrayé à cause des bruits répandus dans le public, comme s'il persistoit avec les siens dans ses anciennes entreprises, et s'efforçoit de nous faire sentir l'amertume la plus vive par une opposition obstinée à nos jugements.

Nous sommes vraiment étonné qu'il ait tenu ce langage. Nous avons eu, en effet, un juste et légitime sujet d'être affligé, nous voyant trompé dans l'attente que nous avoit inspirée ce premier acte que nous considérions comme un avantcoureur de déclarations qui montreroient clairement à l'univers catholique qu'il tient et professe fermement et sortement cette saine doctrine que nous avons exposée dans notre Lettre à tous les évêques de l'Église. Car, tandis que nous appelions ce résultat par nos vœux, il nous est parvenu une lettre du même de La Mennais, rendue publique par la voie des journaux (Journal de la Haye, 22 février 1833, num. 16), qui a nécessairement mis le comble à notre affliction, puisqu'elle montre clairement qu'il conserve et soutient encore entièrement les mêmes principes qu'il soutenoit auparavant et que nous avions la confiance qu'il condamneroit.

Nous en gémissions amèrement, lorsqu'à ce sujet de douleur est bientôt venu s'en joindre un autre, le livre du Pélerin polonois, écrit plein accessit ratio doloris, commentariolum de Polonico Perigrinatore (le pèlerin polonois) plenum temeritatis ac malitiæ, in quo haud ipsum latet, quidnam longo ac vehementi sermone præfatus fuerit alter ex præcipuis ejus alumnis, quem anno superiore unà cum eodem ipso benignè fueramus adlocuti. Tædet verò alia id genus plura percensere, quæ ubique circumferuntur, nosque admonent collaborari etiam nunc ad priora consilia, institutaque confirmanda, quin aliquid à Lamenneio ipso scriptum editumque typis sit, quo certè evincatur, falsò prorsùs ac per calumniam tot tantaque de eodem propalàm obtrudi.

Cæterùm id insuper grave admodum exstitit nobis, quòd cùm idem Lamenneius agnoverit, nostrum esse de iis pronunciare, quæ catholicæ rei expediant, se deinceps extraneum fore, iisdem ad nos litteris asseruerit, ubi de Ecclesià, deque religionis causà quæstio sit. Quò enim hæc tendunt, venerabilis Frater, nisi ut se quidem supremam nostram auctoritatem revereri, judicio autem, hâc in re, nostro, doctrinisque per nos traditis nondùm obsecutum fuisse patefaciat?

Quæ quidem omnia, ut alia multa prætereamus, molestas nobis universam, ad hæc usque tempora, tristissimi hujus negotii rationem perde témérité et de malice, au commencement duquel il n'ignore pas tout ce qu'a dit longuement et avec violence l'un de ses principaux disciples, que nous avions reçu, ainsi que lui, avec bonté, l'année dernière. Il seroit trop long de faire le détail de plusieurs autres choses de ce genre, que l'on répand partout, et qui nous avertissent que l'on travaille encore maintenant avec concert à établir ce que l'on avoit projeté et entrepris, sans que de La Mennais ait rien écrit ou fait imprimer qui montre d'une manière certaine que c'est faussement et calomnieusement que tant de choses si graves lui sont publiquement attribuées.

Au reste, ce qui nous a en outre très-péniblement affecté, c'est que dans la lettre qu'il nous a adressée, après avoir reconnu qu'il nous appartient de prononcer sur ce qui est bon et utile à l'Église catholique, le même de La Mennais proteste qu'il restera à l'avenir totalement étranger aux questions qui intéressent l'Église et la cause de la religion. A quoi tend cette protestation, vénérable Frère, sinon à faire connoître clairement qu'il est, à la vérité, plein de respect pour notre autorité suprême, mais qu'en ceci il ne s'est point encore soumis à notre jugement et aux doctrines enseignées par nous?

Voilà, sans parler de beaucoup d'autres choses, ce qui, lorsque nous considérions avec attention comment tout s'est passé jusqu'à prépendentibus suspiciones injecère, causasque ingeminărunt quibus illa nos cura vehementer sollicitat.

Verum fatemur cum gaudio: animos nunc addunt nobis, nutantesque in bonam nos spem erigunt, que Lamenneius iisdem litteris promittit et spondet, se scilicet paratum esse omnia illa libenter sanctèque profiteri, quibus de filiali suà obedientia certissime convincamur. Flagitat idcircò, ut de verbis edoceatur quibus propositum hoc suum possit apprime declarare. Cui quidem postulationi id unum rescribimus, ut scilicet doctrinam nostris Encyclicis Litteris traditam, quibus certè non nova præcepta imperantur (dicimus cum Innocentio I, sanctissimo prædecessore nostro) sed ea quæ Apostolica et Patrum traditione sant constituta, se unicè et absoluté sequi confirmet, nihilque ab illa alienum se aut scripturum esse aut probaturum.

Hæc si testetur ipse, præstetque factis, plenum certè erit gaudium nostrum. Ità enim fore confidimus, ut ademptum tandem videamus è domo Israël lapidem offensionis, omnesque sapere unanimes secundum scientiam, quæ ex Deo est, aliquande lætemur. Tuam igitur religionem, sent dans cette déplorable affaire, nous a inspiré de [pénibles soupçons, et a redoublé les motifs des vives inquiétudes que nous ressentons à cet égard.

Mais, nous l'avouons avec joie, nous retrouvons maintenant la confiance, et notre espérance se relève par la promesse que fait et l'engagement que prend de La Mennais, dans cette même lettre, d'être prêt à professer volontiers et religieusement tout ce qui peut nous convaincre avec une entière certitude de son obéissance filiale. Il demande, dans cette intention, qu'on lui indique en quels termes il pent le mieux exprimer cette résolution. A cela, nous ne répondons qu'une seule chose : c'est qu'il s'engage à svivre uniquement et absolument la doctrine exposée dans notre Lettre encyclique (par laquelle, pouvons-nous dire avec Innocent I, notre très-saint prédécesseur, nous n'imposons point de nouveaux préceptes, mais ce qui a été établi par la tradition des apôtres et des Pères), et à ne rien écrire ou approuver qui ne soit conforme à cette doctrine.

S'il nous donne ce témoignage de ses sentiments, s'il les prouve par sa conduite, rien ne manquera à notre joie. Car nous avons la confiance qu'enfin nous ne verrons plus dans la maison d'Israël une pierre de scandale, et que nous nous réjouirons un jour de ce que tous. pietatem, sidem, compellamus, venerabilis Frater, ut qua vales prudentia, doctrina, gratia, auctoritate, in tantum sinem contendas, quò studia, votaque hec nostra exitus nanciscantur secundissimos. Nostre ergà dilectum illum filium voluntatis interpretem te adsciscimus: affectu illum paterno complexuri hanc ab ipso consolationem omnium gratissimam præstolamur, ut, Patris amantissimi vocem alacriter sequutus, sit ipse cæteris etiam auctor ad ea duntaxat magno animo et forti credenda, quibus catholica sides, sanctitas morum, et publici ordinis incolumitas serventur, augeanturque in dies feliciùs.

Summè gloriosum sibi futurum meminerit viros imitari tum sanctitate, tum doctrina, tum dignitate præstantes, qui, si quidpiam à vero rectoque absonum se protulisse agnoverunt, Petri Damiani monitum sequuti, ad Petri magisterium libenter corrigendi accesserunt, probè gnari, teste S. Leone-Magno, Romanos Pontifices, gratiam sibi paternæ charitatis impensuros, dilectionemque non negare, ut manifestationem catholicæ veritatis expectent.

dans l'unanimité des sentiments, seront sages selon la science qui vient de Dieu.

C'est pourquoi, vénérable Frère, nous réclamons votre religion, votre piété, votre foi, pour que vous employiez à atteindre un but si important toute votre prudence, votre science, votre influence, votre autorité, afin que nos désirs et nos vœux soient suivis des plus heureux succès. Nous vous chargeons donc d'être, auprès de ce fils chéri, l'interprète de notre volonté. Disposé à l'embrasser dans notre affliction paternelle, nous attendons de lui cette consolation, la plus douce de toutes, que, suivant avec empressement la voix d'un père plein de tendresse, il porte lui-même les autres à ne croire et à ne soutenir avec courage et avec force que ce qui peut maintenir et accroître plus heureusement de jour en jour la foi catholique, la sainteté des mœurs, et la conservation de l'ordre public.

Qu'il se souvienne qu'il lui sera infiniment glorieux de suivre l'exemple d'hommes éminents par leur sainteté, leur science ou leur dignité, qui, dès qu'ils reconnurent qu'ils avoient avancé quelque chose de faux ou d'inexact, recoururent, suivant le conseil de Pierre Damien, à l'enseignement de Pierre, disposés à être volontiers redressés par lui; sachant bien, d'après le témoignage de saint Léon-le-Grand, que les Pontifes romains leur accorderoient la grâce d'une charité paternelle, et qu'ils ne refusent

Humili interim assiduaque prece à Patre luminum postulamus, patrocinio Virginis sanctissime implorato, que omnium mater est, domina, dux et magistra, ut voce tua virtutem assequuta ex alto, tantum, et nobis, et Ecclesiæ illatum fuisse gaudium gratulemur. Que ut è sententia prosperè ac feliciter eveniant, cœlestis præsidii auspicem Apostolicam benedictionem tibi, venerabilis Frater, peramanter impertimur.

Datum Romæ, apud S.-Mariam-Majorem, die V octobris MDCCCXXXIII, pontificatús nostri anno III.

GREGORIUS PP. XVI.

point leur tendresse, même lorsqu'ils attendent encore la manifestation de sentiments conformes à la vérité catholique.

Cependant, après avoir imploré la protection de la très-sainte Vierge, mère, souveraine, guide et maîtresse de tous les hommes, nous demandons, par une prière humble et continuelle au Père des lumières, que, notre voix ayant reçu la force d'en-haut, nous ayons à nous féliciter d'un si grand sujet de joie procurée à nous et à l'Église. Afin qu'il en soit ainsi, et que le succès soit heureux et selon nos désirs, nous vous donnons avec un tendre amour, vénérable Frère, notre bénédiction apostolique, comme l'annonce de la protection divine.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 5 octobre de l'an 1833, l'année troisième de notre pontificat.

GRÉGOIRE XVI PAPE.

### DILECTO FILIO F. LAMENNEIO,

## GREGORIUS PP. XVI.

### DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Quod de tuâ in nos et Apostolicam Sedem fide pollicebamur nobis, id demum te peregisse læti conspeximus humili simplicique declaratione, quam per venerabilem fratrem nostrum Bartholomæum Cardinalem Episcopum Ostiensem ad nos perferemdam curasti. Benediximus quidem Patri luminum, à quo est tanta hæc consolatio, quam verè dicimus cum Psalmistâ secundum multitudinem dolorum lætificasse animam nostram.

Paternæ hinc charitatis viscera, affectu quo possumus maximo, dilatamus ad te, dilecte Fili, ovantesque in Domino gratulamur tibi veram nunc et plenam pacem adepto, ex illius liberalitate qui salvat humiles spiritu, et eos repellit qui secundum elementa mundi sapiunt, non se-

#### A NOTRE CHER FILS F. LA MENNAIS,

## GRÉGOIRE PAPE XVI° DU NOM.

### CHER FILS, SALUT ET BÉNÉDICTION APOS-TOLIQUE.

Ce que nous nous promettions de votre sidélité envers nous et le Siége apostolique, nous voyons avec joie que vous l'avez fait ensin par une déclaration humble et simple, que vous avez pris soin de nous transmettre par notre vénérable frère Barthélemi, cardinal évêque d'Ostie. Nous avons béni le Père des lumières, duquel nous vient cette si grande consolation, qui, nous le disons vraiment avec le Psalmiste, a réjoui notre âme en proportion de la multitude de nos douleurs.

Ainsi les entrailles de notre charité paternelle, cher Fils, s'ouvrent pour vous avec toute la tendresse possible, et nous vous félicitons dans le Seigneur de vous être procuré une paix véritable et entière par les dons de celui qui sauve les humbles d'esprit, et qui repousse ceux cundum scientiam quæ ex ipso est. Hæc quippè illustrior, hæc vera victoria est quæ vincit mundum, perennemque tuo nomini gloriam pariet, nullis te humanis rationibus abductum, nullâque insidiantium hostium machinatione detentum, eò duntaxat contendisse, quò parentis amantissimi voces, ex veri honestique præscripto, arcesserunt.

Perge igitur, dilecte Fili, hisce virtutis, docilitatis, fideique itineribus læta id genus Ecclesiæ exhibere; eàque ipså, quå præstas, ingenii, ac scientiæ laude connitere, ut cæteri etiam, ex traditå nostris Encyclicis Litteris doctrinå, idem sentiant ac testentur unanimes. Magnus quidem gaudio nostro jam ex eo cumulus accessit, quòd illicò curaveris, ut declarationem, quam accepimus, ederet de eå re probatissimam dilectus filius Gerbetius, alter ex tuis alumnis, quem idcircò nostrà hâc epistolà volumus præcipuè commendatum.

At dissimulare haud fas est, inimicum hominem superseminaturum adhuc esse zizania. Attamen, macte animo! Fili, sanctique propositi tenax, eò fidenter te recipias, ubi universis murus est, inclamat S. Innocentius pontifex, ubi securitas, ubi portus, expers fluctuum, ubi bonorum

dont la sagesse est selon les principes du monde et non selon la science qui vient de lui. Car la plus illustre et la véritable victoire qui triomphe du monde, et qui attirera à votre nom une gloire éternelle, c'est que vous ne vous soyez point laissé détourner par des considérations humaines, et par des embûches et des machinations ennemies, et que vous ayez fait tous vos esforts pour arriver là où vous appeloit la voix du père le plus tendre, d'après les règles de la sagesse et de la vérité.

Continuez donc, cher Fils, à procurer à l'Église de pareils sujets de joie dans les routes de
la vertu, de la docilité et de la foi, et employez
les dons du talent et du savoir que vous possédez
si éminemment pour que les autres pensent et
parlent unanimement suivant la doctrine tracée
dans notre Encyclique. Notre joie se trouve déjà
fort accrue par les soins que vous avez pris pour
que notre fils Gerbet, un de vos disciples, donnât sur ce sujet une louable déclaration que nous
avons reçue; nous voulons en conséquence
qu'il trouve ici un témoignage particulier de
notre bienveillance.

Il ne faut point dissimuler que l'homme ennemi semera encore la zizanie. Cependant courage! cher Fils, et, ferme dans votre sainte résolution, réfugiez-vous avec confiance là où, comme le proclame le pape saint Innocent, est un rempart pour tous; là où est la sécurité, un thesaurus innumerabilium. Ibi si quidem ad petram consistens, quæ Christus est, præliaberis strenuè ac tutò prælia Domini, ut sana ubique doctrina floreat, nullisque novitatum commentis honestissimo quovis prætextu convectis catholica pax perturbetur.

Finem hic facimus epistolæ, quam nostra ergå te voluntatis testem mittimus; id porrò unum ab omnium bonorum largitore Deo impensissimè efflagitamus, ut, exorante Virgine sanctissimà, quæ in teterrimà temporum asperitate spes nostra est, dux et magistra, confirmet ipse opus, quod operatus est, tantique præsidii auspicem Apostolicam tibi benedictionem amantissimè impertimur.

Datum Romæ, apud S.-Petrum, die xxvIII decembris MDCCCXXXIII, pontificatús nostri anno tertio.

port à l'abri des flots, un trésor de biens sans nombre. Là, attaché à la pierre qui est Jésus-Christ, vous livrerez avec courage et sûreté les combats du Seigneur, asin que la saine doctrine fleurisse partout, et que la paix catholique ne soit troublée par aucune nouveauté ni aucun système, colorés même des plus séduisants prétextes.

Nous mettons ici fin à cette lettre, que nous vous envoyons comme un témoignage de nos intentions pour vous. Nous ne demandons qu'une chose à Dieu qui dispense tous les biens, et c'est l'objet de nos plus ardentes prières : c'est que par l'intercession de la très-sainte Vierge qui est notre espérance, notre guide et notre maîtresse dans les jours de difficultés et d'orages, il confirme ce qu'il a fait; et, comme un présage d'un si puissant secours, nous vous donnons de tout notre cœur notre bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près S.-Pierre, le 28 décembre 1833, l'an troisième de notre pontificat.

### EPISTOLA ENCYLICCA

AD OMNES PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPIS-COPOS ET EPISCOPOS.

VENERABILIES FRATRES, SALUTEM ET APOS-TOLICAM BENEDICTIONEM.

Singulari nos affecerant gaudio illustria fidei. obedientiæ, ac religionis testimonia, quæ de exceptis ubique alacriter Encyclicis nostris litterisdatisdie xv Augusti anni mocccxxxII, perferebantur quibus sanam, et quam sequi unicè fas sit, doctrinam de propositis ibidem capitibus pro nos tri officii munere Catholico gregi uni verso denunciavimus. Nostrum hoc gaudium auxerunt edites in eam rem declarationes à nonnullis ex iis qui consilia illa, opinionumque commenta, de quibus querebamur, probayerant, et eorum fautores, defensoresque incautè se gesserant. Agnoscebamus quidem, nondùm sublatum malum illud, quod adversus rem et sacram et civilem adhuc conflari, impudentissimi libelli in vulgus dispersi, et tenebricosæ quædam machi-

# LETTRE ENCYCLIQUE

A TOUS LES PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÉ-QUES ET ÉVÊQUES.

VÉNÉRABLES FRÈRES, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Ils nous avoient fait éprouver une joie bien vive les témoignages éclatants de foi, d'obéissance et de religion avec lesquels nous avions appris que partout on s'étoit empressé d'accueillir notre Encyclique du 15 août 1832, où, pour nous acquitter du devoir imposé à notre charge, nous annoncions à l'universalité des brebis catholiques la saine doctrine, la seule qu'il soit permis de suivre sur chacun des points qui y sont traités. Notre joie s'accrut encore par les déclarations que donnèrent à ce sujet quelquesuns de ceux qui avoient approuvé les sentiments et les systèmes dont nous nous plaignions et s'en étoient faits les partisans et les défenseurs. Nous reconnoissions, il est vrai, que le mal n'avoit point encore disparu, et la publication de petits nationes manifestò portendebant, quas idcircò. missis mense octobri ad venerabilem fratrem episcopum Rhedonensem litteris, graviter improbavimus. At anxiis nobis, maximèque ea de sollicitis pergratum sanè ac jucundum exstitit, illum ipsum à quo præcipuè id nobis mœroris inferebatur, misså ad nos declaratione die xi decembris anni superioris, disertè confirmasse, se doctrinam nostris Encyclicis Litteris traditam unice et absolute sequi, nihilque ab illa alienum, aut scripturum se esse, aut probaturum. Dilatavimus illicò viscera paternæ charitatis ad filium quem nostris monitis permotum luculentiora in dies documenta daturum fore confidere debueramus, quibus certiùs constaret nostro ipsum judicio et voce et re paruisse.

Verum, quod vix credibile videbatur, quem tantæ benignitatis affectu exceperamus, immemor ipse nostræ indulgentiæ citò è proposito defecit, bonaque illa spes, quæ de præceptionis nostræ fructa nos tenuerat, in irritum cessit, ubi primum, celato quidem nomine, sed publi-

écrits pleins d'impudence, certaines machinations ténébreuses, annonçoient clairement qu'on l'entretenoit encore pour combattre à la fois et les intérêts de la religion et ceux des États. Aussi en avons-nous exprimé notre profonde improbation dans la lettre écrite, au mois d'octobre, à notre vénérable frère l'évêque de Rennes. Mais pendant que nous étions dans l'anxiété et que cette affaire nous inspiroit les plus vives inquiétudes, il nous étoit bien doux et bien agréable de recevoir de celui-là même qui étoit la principale cause de notre chagrin une déclaration du 11 décembre, par laquelle il assuroit en termes clairs et formels qu'il suivroit uniquement et absolument la doctrine enseignée dans notre Encyclique, et qu'il n'écriroit et n'approuveroit rien qui y fût contraire. Nous dilatâmes aussitôt les entrailles de notre charité paternelle en faveur de ce fils que nous avions dû croire assez touché de nos avertissements pour espérer qu'il nous montreroit, par des preuves de jour en jour plus frappantes, qu'il s'étoit soumis et de bouche et de cœur à notre jugement.

Mais, ce qui paroissoit à peine croyable, celui que nous avions traité avec le sentiment d'une si grande bonté, oubliant lui-même notre indulgence, abandonnant bien vite sa résolution, et la bonne espérance que nous avions conçue du fruit de notre enseignement, se dissipa tout-

cis patesacto monumentis, nuper traditum ab eodem typis, atque ubique pervulgatum novimus libellum Gallico idiomate, mole quidem exiguum, pravitate tamen ingentem, cui titulus: Paroles d'un Croyant.

Horruimus sanè, VV. FF., vel ex primo oculorum obtutu, auctorisque cæcitatem miserati intelleximus, quònam scientià prorumpat quæ non secundum Deum sit, sed secundum mundi elementa. Enimyerò contrà sidem suam illà declaratione solemniter datam, captiosissimis ipse ut plurimum verborum, fictionumque involucris oppugnandam, evertendamque suscepit catholicam doctrinam, quam memoratis nostris litteris, tum de debità ergà potestates subjectione, tum de arcendà à populis exitiosà indifferentismi contagione, deque frenis injiciendis evaganti opinionum sermonumque licentiæ, tum demùm de damnanda omnimodo conscientiæ libertate, teterrimâque societatum, vel ex cujuscumque falsæ religionis cultoribus, in sacræ et publicæ rei perniciem conflaturum conspiratione, pro auctoritate humilitati nostræ traditå definivimus.

à-fait, aussitôt que nous apprimes que lui-même venoit, sous le voile de l'anonyme, il est vrai, mais d'un anonyme trahi par des monuments publics, de livrer à l'impression et de répandre partout un livre en langue française, peu considérable par son volume, mais immense par sa perversité, intitulé: Paroles d'un Croyant.

Nous avons vraiment été saisi d'horreur, venérables Frères, au premier coup-d'œil jeté sur ce livre, et, ému de compassion sur l'aveuglement de son auteur, nous avons compris à quels excès emporte la science qui n'est pas selon Dien mais selon l'esprit du monde. En effet, au mépris de la foi solennellement donnée dans sa déclaration, il a entrepris, s'enveloppant pour l'ordinaire de paroles et de fictions captieuses, d'ébranler et de détruire la doctrine catholique, telle que nous l'avons définie dans notre Encyclique déjà citée, et en vertu de l'autoritéconfiée à notre foiblesse, soit sur la soumission due aux puissances, soit sur l'obligation de détourner des peuples le pernicieux sléau de l'indifférentisme et de mettre un frein à la licence sans bornes des opinions et des discours, soit enfin sur la liberté absolue de conscience, liberté tout-a-fait condamnable, et sur cette horrible conspiration de sociétés composées, pour la ruine de l'Église et de l'État, des partisans de tous les cultes faux et de toutes les sectes.

Refugit sanè animus ea perlegere, quibus ibidem auctor vinculum quodlibet fidelitatis subjectionisque ergà principes disrumpere conatur, face undequaque perduellionis immissa, quá publici ordinis clades, magistratuum contemptus, legum infractio grassetur, omniaque, et sacræ, et civilis potestatis elementa convellantur. Hinc novo et iniquo commento potestatem principum, veluti divinæ legi infestam, imò opus peccati et Satanæ potestatem in calumniæ portentum traducit, præsidibusque sacrorum easdem, ac imperantibus turpitudinis notas inurit ob criminum molitionumque fædus, quò eos somniat inter se adversus populorum jura conjunctos. Neque tanto hoc ausu contentus omnigenam insuper opinionum, sermonum, conscientiæque libertatem obtrudit, militibusque ad eam a tyrannide, ut ait, liberandam dimicaturis fausta omnia ac felicia comprecatur, cœtus ac consociationes fyriali æstu ex universo quá patet orbe advocat, et in tam nefaria consilia urgens atque instans compellit, ut eo etiam ex capite monita præscriptaque nostra proculcata ab ipso sentiamus.

L'esprit a vraiment horreur de lire seulement les pages de ce livre, où l'auteur s'efforce de briser tous les liens de fidélité et de soumission envers les princes, et, lançant de toutes parts les torches de la sédition et de la révolte, d'étendre partout la destruction de l'ordre public, le mépris des magistrats, la violation des lois, et d'arracher jusque dans leurs fondements tout pouvoir religieux et tout pouvoir civil. Puis, dans une suite d'assertions aussi injustes qu'inouïes, il représente, par un prodige de calomnie, la puissance des princes comme contraire à la loi divine, bien plus, comme l'œuvre du péché, comme le pouvoir de Satan même, et il flétrit des mêmes notes d'infamie ceux qui président aux choses divines aussi bien que les chefs des États, à cause d'une alliance de crimes et de complots qu'il imagine avoir été conclue entre eux contre les droits des peuples. N'étant point encore satisfait d'une si grande audace, il veut de plus faire établir par la violence la liberté absolue d'opinions, de discours et de conscience; il appelle tous les biens et tous les succès sur les soldats qui combattront pour la délivrer de la tyrannie, c'est le mot qu'il emploie; dans les transports de sa fureur, il provoque les peuples à se réunir et à s'associer de toutes les parties du monde, et sans relâche il pousse, il presse à l'accomplissement de si pernicieux desseins, de manière à nous faire sentir qu'en ce point en-

Piget cuncta hic recensere, quæ pessimo hoc impietatis et audaciæ fætu ad divina humanaque omnia perturbanda congeruntur. Sed illud præsertim indignationem excitat, religionique planė intolerandum est, divinas præscriptiones tantis erroribus adserendis ab auctore afferri. et incautis venditari, eumque ad populos lege obedientiæ solvendos, perindè ac si à Deo missus et inspiratus esset, postquam in sacratissimo Trinitatis augustæ nomine præfatus est, Sacras Scripturas ubique obtendere, ipsarumque verba, quæ verba Dei sunt, ad prava hujuscemodi deliramenta inculcanda callidè audacterque detorquere, quo fidentis, uti inquiebat S. Bernardus, pro luce tenebras offundat, et pro melle vel potiùs in melle venenum propinet, novum cudens populis Evangelium, aliudque ponens fundamentum præter id quod positum est.

Verum tantam hanc sanæ doctrinæ illatam perniciem silentio dissimulare ab Eo yetamur

core il foule aux pieds et nos avis et nos prescriptions.

Nous souffrons de rappeler ici tout ce qui, dans cette détestable production d'impiété et d'audace, se trouve entassé pour produire le bouleversement des choses divines et humaines. Mais ce qui excite surtout l'indignation, ce que la religion ne peut absolument tolérer, c'est que l'auteur, pour confirmer des erreurs si graves, fasse servir et répète avec une ostentation qui en impose aux imprudents, les enseignements de Dieu même; c'est que, pour affranchir les peuples des lois de l'obéissance, comme s'il étoit envoyé et inspiré de Dieu, après avoir commencé au nom de l'auguste et très-sainte Trinité, il mette partout en avant les Écritures saintes, et que, détournant leurs paroles, qui sont les paroles de Dieu, de leur vrai sens, il les emploie avec autant d'astuce que d'audace à inculquer dans les esprits les funestes délires de son imagination, espérant par là, comme le disoit saint Bernard, pouvoir avec plus d'assurance mettre partout les ténèbres à la place de la lumière, et faire boire le poison au lieu du miel, ou plutôt dans le miel même forgeant pour les peuples un Évangile nouveau, et posant un fondemenf autre que celui qui a été posé.

Dissimuler par notre silence un coup si funește porté à la saine doctrine nous est défendu qui speculatores nos posuit in Israël, ut de errore illos moneamus, quos Auctor et consummator sidei JESUS nostræ curæ concredidit.

Quare auditis nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, motu proprio, et ex certá scientia, deque Apostolica potestatis plenitudine memoratum librum, cui titulus: Paroles d'un Croyant, quo per impium Verbi Dei abusum populi corrumpuntur ad omnis ordinis publici vincula dissolvenda, ad utramque auctoritatem labefactendam, ad seditiones in imperiis, tumultus, rebellionesque excitandas, fovendas, roboranda, librum ideò propositiones respective falsas, calumniosas, temerarias, inducentes in anarchiam, contrarias Verbo Dei, impias, scandalosas, erroneas, jam ecclesia præsertim in Valdensibus, Wiclesitis, Hussitis, aliisque id generis hæreticis damnatas continentem, reprobamus, damnamus, ac pro reprobato et damnato in perpetuum haberi volumus, atque decernimus.

Vestrum nunc erit, venerabiles Fratres, nostris hisce mandatis, quæ rei et sacræ et civilis salus et incolumitas, necessario efflagitat, omni contentioni obsecundare, ne scriptum istiusmodi è latebris ad exitium emissum eò fiat perpar Gelui qui nous a placés comme des sentinelles dans Israël, pour avertir de l'erreur ceux que l'auteur et le conservateur de notre foi, Jésus-Christ, a confiés à notre sollicitude.

C'est pourquoi, après avoir entendu quelquesuns de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, de notre propre mouvement, de notre science certaine, et de toute la plénitude de notre puissance apostolique, nous réprouvons, condamnons et voulons qu'à perpétuité on tienne pour réprouvé et condamné le livre dont nous venons de parler, qui a pour titre: Paroles d'un Croyant, où, par un abus impie de la parole de Dieu, les peuples sont criminellement poussés à rompre les liens de tout ordre public, à renverser l'une et l'autre autorité, à exciter, nourrir, étendre et fortisier les séditions dans les empires, les troubles et les rébellions; livre renfermant par conséquent des propositions respectivement fausses, calomnieuses, téméraires, conduisant à l'anarchie, contraires à la parole de Dieu, impies, scandaleuses, erronées, déjà condamnées par l'Église, spécialement dans les Vaudois, les Wiclésites, les Hussites et autres hérétiques de cette espèce.

Ce sera maintenant à vous, vénérables Frères, de seconder de tous vos efforts cette décision de notre autorité, que réclame impérieusement le salut et la conservation de l'Église aussi bien que de l'État, asin que ce livre, sorti des ténèbres

niciosius, quò magis vesanæ novitatis libidini velificatur, et latè ut cancer serpit in populis. Muneris vestris sit, urgere sanam de tanto hoc negotio doctrinam, vafritiemque novatorum patefacere, acriusque pro Christiani Gregis custodia vigilare, ut custodia religionis, pietas actionum, pax publica floreant et augeantur feliciter. Id sane à vestra fide, et ab impensa vestra pro communi bono instantia fidenter operimur, ut, Eo juvante qui pater est luminum, gratulemur (dicimus cum S. Cypriano) fuisse intellectum errorem, et retusam, et ideò prostratum, quia agnitum, atque detectum.

Cœterum lugendum valde est quonam prolabantur humanæ rationis deliramenta, ubi quis novis rebus studeat, atque, contra apostoli monitum, nitatur plus sapere quam oporteat sapere, sibique nimium præfidens veritatem quærendam autumetur extra Catholicam Ecclesiam, in qua absque vel levissimo erroris cœno ipsa invenitur, quæque idcircò Colamna ac firmamentum veritatis appellatur, et est. Probè autem in-

pour la ruine des sociétés, ne devienne pas d'autant plus pernicieux qu'il flatte et favorise davantage les désirs effrénés d'une nouveauté délirante, et que, comme un cancer, il se répand au loin parmi les peuples. Que ce soit pour vous un devoir de propager sans relâche la saine doctrine sur un point si important, de mettre au grand jour la fourberie des novateurs, et de veiller avec plus d'ardeur que jamais à la garde du troupeau, pour que l'étude de la religion, la piété dans les actions, la paix publique, fleurissent et prennent d'heureux accroissements. C'est là certainement ce que nous attendons avec confiance de votre foi et de votre ardeur infatigatigables à procurer le bien commun; en sorte qu'avec l'aide de Celui qui est le père des lumières, nous puissions nous féliciter (nous le disons avec saint Cyprien ) de ce que l'erreur a été comprise et réprimée, et qu'elle a été confondue par cela même qu'elle a été reconnue et mise au grand jour.

Du reste il est bien déplorable de voir dans quel excès de délire se précipite la raison humaine, lorsqu'un homme se laisse prendre à l'amour de la nouveauté, et que, malgré l'avertissement de l'apôtre, s'efforçant d'être plus sage qu'il ne faut, trop confiant aussi en lui-même, il pense qu'on doit chercher la vérité hors de l'Église catholique, où elle se trouve sans le mélange impur de l'erreur, même la plus légère, et

qui est par là même appelée, et est en effet, la colonne et l'inébranlable sontien de la vérité. Vous comprenez très-bien vénérables Frères, qu'ici nous parlons de ce fallacieux système de philosophie récemment inventé, et que nous devons tout-à-fait improuver, système où, entraîné par un amour téméraire et sans frein des nouveautés, on ne cherche plus la vérité où elle est certainement, mais où, laissant de côté les traditions saintes et apostoliques, on introduit d'autres doctrines vaines, futiles, incertaines, qui ne sont point approuvées par l'Église, et sur lesquelles les hommes les plus vains pensent faussement qu'on puisse établir et appuyer la vérité.

Mais tandis que pour satisfaire un devoir plein de sollicitude et de vigilance que Dieu nous a imposé, de connoître, de définir et de conserver la saine doctrine, nous écrivons ces choses, nous gémissons sur la plaie si douloureuse qu'a faite à notre cœur l'erreur de notre fils, et, dans l'extrême affliction dont elle nous accable, il ne nous reste aucun espoir de consolation, si ce n'est de le voir rentrer dans les voies de la justice. Levons donc ensemble et les yeux et les mains vers Celui qui dirige et redresse les sages. Prions-le avec instance de lui donner un cœur docile et une âme généreuse, pour qu'il entende la voix du père le plus tendre et le plus affligé, et qu'il nous arrive au plus tôt de lui des choses qui fassent la joie de l'Église, la joie de votre

ordre, la joie du Saint-Siége, la joie de nousmêmes qui y sommes assis malgré notre foiblesse. Sans doute, il sera beau, il sera fortuné pour nous le jour où il nous sera donné de recevoir dans notre sein paternel ce fils revenu à luimême, et nous donnant par son exemple le plus juste sujet d'espérer le retour à résipiscence de ceux qu'il a pu entraîner dans son erreur, en sorte qu'il n'y ait plus dans tous, pour le bien de l'Église et des États, qu'une même manière de voir dans les doctrines, un même but dans les entreprises, un accord parfait dans la conduite et dans les sentiments. Ce bien si grand, nous requérons et nous attendons de votre sollicitude pastorale que vous le demandiez à Dieu avec nous, par vos vœux et par vos prières. Implorant à cette fin le secours céleste, nous vous en accordons pour gage, et avec la plus vive affection, à vous et aux brebis de votre troupeau, la bénédiction apostolique.

Donné à Saint-Pierre de Rome, le 7 des calendes de juillet, l'année 1834, et de notre pontificat le quatrième.

GREGOIRE XVI PAPE.

FIN DU DEUXIÈME ET DERNIER VOLUME.

g. 10133-167 167 167 169

;

• ,

•